## Deux affaires d'otages

- PAYS BAS : UN TRAIN ARRAI-SONNÉ AVEC SOIXANTE-QUINZE PASSAGERS.
- PARIS : UNE DIZAINE DE PER-SONNES RETENUES DANS UNE

LIRE PAGE 42



42 PAGES

Directeur: Jacques Fauvet

Algérie, 1 DA; Marce, 1,30 dir.; Indiste, 100 m.; Allemaigne, 1 DM; Antriche, 10 sch.; Belgique, 11 fr.; Canada, 50 c. ct.; Canada, 50 fr.; Sengale, 2,75 fr.; Espageb, 22 pes.; Granda-Breinghe, 18 p.; Creen, 18 dr.; Irae, 45 rfs.; Italia, 250 L; Libra, 125 p.;

Tarif des aboncements daza 38 5. RUE DES ITALIENS 25427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4297-23 Paris Télex Paris nº 650572 Tél.: 770-91-29

## L'accord de Rome

Le dernier obstacle à la tenue de la conférence Nord-Sud est levé

## Le progrès par la crise

La Communauté européenne a le secret du bon usage des crises. Ce sont presque toujours les tensions internes ou externes qui la font progresser. La crise qui vient d'opposer M. Wilson à ses huit partenaires a été de courte durée, puisqu'il a suffi d'un aprèsmidi pour que le premier ministre travailliste baisse pavillon. Il est vrai que M. Wilson exprimait une exigence indéfendable, puis-qu'il voulait qu'à la prochaîne conference Nord-Sud son pays fit à la fois dans la Communauté et au-dehors. Il a eu beau proclamer, à l'issue du conseil, avoir obtenu « ce qu'il voulait », à savoir le droit de « parler, faire sentir notre influence et attirer l'attention sur nos problèmes particuliers ». C'est droit qui n'avait jamais été dénié à la Grande-Bretagne.

En tout cas, grace aux excès de M. Wilson, la politique énergétique européenne a fait en quelques heures plus de progrès que depuis la naissance de la Communanté. Elle n'était jusqu'ici qu'un mot, désormais ses contours sont apparents. Il s'agit de creer des « mécanismes » pour protèger les ressources énergéliques existant dans la Comu nauté (donc le pétrole britannique), de développer les ressources de substitution (ce qui couvre, entre autres, le programme nucléaire français), et d'encourager la conservation de l'énergie. M. Giscard d'Estaing inclut aussi dans cette liste, bien que cela ne figure pas expressément dans les textes, « une solidarité pour les approvisionnements, dans l'hypothèse où ceux-ci connaîtraient

Ainsi, voit-on se dessiner une politique énergétique qui s'inspire des principes de la politique agricole commune, élément fondamental de la Communauté dont on a beaucoup médit, mais auquel nombre de ses censeurs reconnaissent anjourd'hui le mérite d'assurer la couverture des besoins alimentaires de l'Europe. Ce qui a déjà été fait avec le blc. le sucre ci, autres deprées agricoles, peut l'être demain avec le pétrole et les autres formes d'énergie, pour peu que les producteurs de la Communauté, en contrepartie de la protection « raisonnable » qui leur est désormais promise acceptent de garantir un approvisionnement suffisant des consommateurs dans des conditions équitables.

Malgré les équivoques qui subsistent (notamment sur le prix minimum du pétrole), le compromis de Rome est anssi un succès pour M. Giscard d'Estaing, qui voit ainsi confirmée l'importan de ces conseils européens réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement dont il eut l'idée, et qui obtient le feu vert pour la conférence Nord-Sud dont il fut l'initiateur.

Enfin, une décision peut rassu-rer ceux qui s'inquiétaient depuis iongtemps de la dérive technocratique de la Communauté : l'élection au suffrage universel direct du Parlement de Strasbourg dès 1978 dans sept sur neuf des États de la C.E.E. la Grande-Bretagne ct le Danemark n'acceptant pas cette date.

Il n'est guère d'exemple qu'une assemblée librement élue au suffrage universel se contente de pouvoirs restreints. L'accord des Nezi sur ce point constitue dene un pas vers l'Europe politique, de même que les réunions régulières du Conseil européeu.

Déjà, les gaullistes les plus orthodoxes et, d'autre part, les communistes voient de nouveau apparaître le spectre de la supranationalité. Une crise a été dénonés à Rome ; une querelle so

Bien que M. Wilson ait déclaré ce mercredi 3 décembre, à la B.B.C., qu'il avait obtenu ce qu'il réclamait du Conseil européen, à sayoir « le droit d'avoir une voix — une voix séparée - à la conférence Nord-Sud », les partenaires européens de la Grande-Bretagne estiment que celle-ci a tait les concessions majeures qui ont permis aux Neuf de

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

retrouver leur solidarité. L'accord de Rome lève en tout cas le dernier obstacle à tenue de la conférence Nord-Sud, qui s'ouvrira à Paris le 16 juillet.

De nos envoyés spéciaux

Rome. — M. Wilson a finalement fléchi. Après une dure journée de discussions consacrée par le conseil européen à cette affaire, il a renoncé à réclamer un siège particulier pour le Royaume-Uni à la conférence Nord-Sud, et accepté, par conséquent, d'y être représenté par la Communauté.

Cette heureuse conclusion, qui

Cette heureuse conclusion, qui n'avait encore rien d'évident quel-ques heures avant la fin de la réunion, a été accueillie avec soureunion, a été accueillie avec sou-lagement par l'ensemble des par-ticipants. L'hypothèque anglaise levée, la Communauté, les Etats-Unis et le Japon vont pouvoir immédiatement décider quels sont les cinq autres pays industrialisés qui les accompagneront à la conférence pour le conférence pour le conférence pour la coopération économique internationale,

MAURICE DELARUE et PHILIPPE LEMAITRE. (Lire la suite page 2.)

*AU JOUR LE JOUR* 

## ISOLEMENT

Décidément, le pétrole monte à la tête. On l'avait vu dans le cas de la Norvège. Il suffit du relent des forages pour que la Grande-Bretagne lement de la perfide Albion.

Mais il ne faut rien drama-

tiser. L'Europe se fera tout de même, et l'orage qui a balaue Rome n'est pas plus grave que la fameuse tempête au cours de laquelle le trajic fut interrompu sur la Manche et — comme l'imprimèrent. dit-on, les journaux — le continent un temps isolé.

ROBERT ESCARPIT.

## auraient fait plus de cent morts

Le cher de la diplomatie soviétique, M. Gromyko, a rejeté, mardi 2 décembre, la proposition du département d'Etat américain de réunir, sans la participation de l'O.L.P., une conférence « officieuse » pour préparer la conférence de Genève sur la paix au Proche-Orient.

■ A WASHINGTON, les dirigeants américains ont laissé entendre que la question d'une éventuelle participation de l'O.L.P. à la conférence de Genève pourrait être examinée au cours de la réunion préparatoire suggérée par le départemen d'Etat.

• AU LIBAN, les bombardements de l'aviation israélienne de mardi contre des comps de réfugiés palestiniens ont été particulièrement meurtriers. Selon un bilan officieux et pro-visoire, le nombre des tués serait de cent onze, et celui des

## Un acte préventif ou politique ?

Deux thèses — l'une arabe, l'autre israélienne — ont été avancées pour expliquer ou justifier les attaques de l'aviation israélienne contre les camps palestiniens. L'une et l'autre sont pour les propies sommaires Estall lestiniens. L'une et l'autre sont pour le moins sommaires. Est-il possible, comme le soutiennent certains journaux libanais, que ces raids, parmi les plus meur-triers depuis plusieurs années, solent destinés uniquement à as-sourir un sentiment de sungeause souvir un sentiment de vengeance après le vote de la résolution invi-tant l'O.L.P. à participer au débat du Conseil de sécurité, le 12 jan-vier prochain ? Est-ce, d'autre part, imaginable qu'un gouverne-ment prenne la terrible responsa-bilité de tuer, sans discrimination, hommes, femmes et enfants, libanais et palestiniens, uniquement — à en eroire un porteparole militaire à Jérusalem — pour « prévenir » de nouvelles actions terroristes de la part de

A supposer que ce calcul soit réel, les événements se sont charges de le déjouer : quelques heures après le raid, des roquettes ont commencé à pleuvoir sur Kyriat-Shmoné et d'autres localités proches de la frontière libanaise. L'hypothèse de représailles est encore à écarter car il n'existente de la france de l'autres de la frontière libanaise. L'hypothèse de représailles est encore à écarter car il n'existe de la frontière libanaise. est encore à écarter car il n'existe auc.in rapport entre ce bombardement et l'attaque, la semaine dernière, contre un kibboutz sur le Golan, puisque les guérilleros venalent de Syrie et non du Liban. Il n'est pas dès lors interdit d'avancer l'opinion que les raids répondent à des préoccupations essentiellement politiques. Ce n'est sans doute pas l'effet du hasard s'ils interviennent moins de vingtonatre beures après la réunion quatre heures après la réunion convoqué pour examiner la déci-sion du Conseil de sécurité de débattre, en présence d'une délé-gation de l'OLP, du conflit du Proche-Celent

Proche-Orient.

Ce vote, acquis avec le soutien des Etats-Unis, a provoqué en Israel colère et désarroi. La presse n'a pas manqué de rappeler que n'a pas manqué de rappeler que M. Kissinger avait formellement promis, lors des pourpariers qui ont précédé l'accord intérimaire dans le Sinal, que Washington s'opposerait à toute initiative qui ferait de M. Yasser Arafat un interlocuteur valable aussi long-

temps que la centrale des fedayin n'aurait pas reconnu l'Estat d'Is-raël. Ce « ldchage», intervenant après l'indignation manifestée par les responsables américains au su-jet de la résolution concernant la nature « raciste » du sionisme, risquant, sur la scène internationale, d'encourager les partisans de l'OLP, à poursuivre leur action, et, à l'intérieur, de donner raison aux Israéliens qui critiquent l'attitude de leur gouvernement, accusé d'avoir conduit le pays à une impasse: nature « raciste » du sionisme, ris-

« Le vote du consell de sécu-rité est l'une des plus grandes défaites d'Israel » a admis, au cours de la réunion du cabinet, M. Shimon Peres, ministre de la défense. Or, quatre membres du gouvernement, des « colombes », — MM. Chemtov, Rosen, Offer et Hauzner — venaient d'exprimer le vœu qu'Israël engage des pourparlers avec « tous les belligieures » y compris avec le lorge gérants », y compris avec la Jordanie, et les « éléments palestiniens prêts à reconnaître Israel »,

ERIC ROULEAU. (Lire la suite page 6.)

LE PRÉSIDENT OULD DADDAH A PARIS

Les rapports entre les deux pays sont < bien meilleurs >

nous déclare le chef de l'Etat mauritanien

islamique de Mauritanie, était attendu, mercredi 3 décembre,

à 17 heures à Orly, où il devalt être accueilli par M. Chirac,

aura une séance de travail avec le premier ministre à l'hôtel Malignon, avant d'assister, en compagnie de M. Pierre Abelin, ministre de la coopération, à une soirée à l'Opéra.

par une conférence de presse, devrait permettre une relance

de la coopération entre Paris et Nouakchott, qui avait été

affectée par la décision unilatérale des autorités maurita-

Fontaine, le chet de l'Etat mauritanien affirme que les rapports entre les deux pays sont « bien meilleurs ». (Lire page 8.)

niennes, en 1973, de réviser les accords avec la France.

M. Moktar Qu'id Daddah, président de la République

Jeudi, le chef de l'Etat mauritanien déjeune à l'Elysée, puis

La visite de M. Ould Daddah, qui s'achèvera vendredi matin

Dans une interview accordée, à Nouakchott, à André

## Les raids israéliens au Liban | Les poursuites contre des appelés

- Ouelques officiers et sous-officiers invitent les cadres à soutenir les soldats incarcérés
- M. François Mitterrand se proposerait d'être l'avocat des militants socialistes qui pourraient être inquiétés

Le mouvement information pour les droits du soldat (i.D.S.) a rendu public, mardi 2 décembre à Paris, le texte d'un appel qui aurait été rédigé par une douzaine d'officiers et de sous-officiers, et qu'i invite les cadres à se déclarer solidaires des hommes du rang emprisonnés pour avoir réclamé l'instauration du syndicalisme dans les

D'autre part, devant le groupe socialiste de l'Assemblée natio-nale, le mercredi 3 décembre, M. François Mitterrand a déclaré, à propos des soldats déférés à la Cour de sureté de l'Etat : - Si on touchait aux militants socialistes de la gare de l'Est à Paris alors qu'on ne peut leur taire aucun reproche, devant tant d'injustices, cela me donneralt envie de reprendre ma robe d'avocat. » Rappetons que le dimanche 23 novembre, des militants de la fédération socialiste de Paris et de la Convention des appelés pour l'armée nouvelle avaient distribué des tracts favorables à des comilés de soldats représentatifs. Il ne semble pas, à l'heure actuelle, qu'il y ait des militants socialistes parmi les soldats incarcérés de Besançon et de

## La conjonction des mécontentements

Après l'«appel des cent» du contingent, lancé l'an dernier, et après les manifestations d'appelés, qui ont culminé avec l'affaire de Besançon, l'appel de quelques officiers ou élèves-officiers de l'armée de terre en faveur d'un syndicelleme dens les armées syndicalisme dans les armées sonne comme un nouvel avertissement grave au pouvoir. Le débat sur les droits d'expression et d'association s'instaure aujourd'hui parmi les cadres de car-rière, et, comme il était prévisible après l'accueil très critique, ou pour le moins sceptique, des offi-ciers et des sous-officiers envers

leurs nouveaux statuts, la conjonction d'un double mécon-tentement — celui des cadres et celui des appelés — crée une situation explosive.

Le gouvernement devra donc combattre sur deux fronts à la fois, lui qui avait cru habile, face à la contestation croissante dans les casernes, de lancer des contreattaques dans deux directions en même temps. Dans un premier temps, il accuse le parti socialiste dont on sait qu'il n'est pas partisan du syndicalisme militaire — de vouloir briser la discipline dans les armées, en préconisant des comités de soldats qui feront contre-poids à la hiérarchie. Et puis, le gouvernement, qui a longtemos minimisė l'agitation Besancon, par exemple, croit de-couvrir l'existence d'un complot de l'internationalisme gauchiste contre les armées françaises, et il traduit de jeunes soldats devant la Cour de sûreté de l'Etat.

En mélant les deux opérations. le gouvernement donne l'impres-sion de vouloir désigner les au-teurs de ce qu'il considère comme une entreprise de démoralisation de l'armée, c'est-à-dire, indistinctement, l'opposition socialiste, les extrémistes de gauche en France, les révolutionnaires portugals ou ouest-allemands qui agissent « dans le confort de la clandes-tinité », selon une expression du ministre de la défense.

On ne sait quoi admirer le plus dans cette affaire : l'amalgame qui vise à déconsidérer le parti socialiste, ou la manœuvre de di-version qui cherche à mettre sur version qui cherche à mettre sur le compte d'un parti de l'étranger. mai défini les déboires de l'armée française. Deux attitudes : l'amalgame et la diversion qui se révèlent dérisoires à l'heure où des officiers et des sous-officiers déclarent qu'ils partagent l'aspiration démocratique de nombreux soldats.

M. Bourges ne devrait nas être que de nombreux soldats.

M. Bourges ne devrait pas être
surpris par ces revendications. Au
début de l'année, il avait constaté outre-Rhin. lors de ses visites d'unités, le mécontentement,
publiquement exprimé en sa présence, des sous-officiers,

JACQUES ISNARD. (Live in suite page 17.)

Les sénateurs ont adopté, mardi après-midi 2 décembre, en première lecture, les crédits du ministère de l'industrie et de la recherche.

Au cours du débat, la fusion projetée d'Honeuwell-Bull avec la C.I.I. et, de façon plus générale, la politique menée nar le acupernement ont fait l'objet de vives critiques de la part du P.S. et du P.C.

C'est dans les secteurs de pointe que sont l'informatique, le nucléaire, le téléphone ou les applications spatiales que la po-litique industrielle française progresse avec le plus d'éclat : les commentaires qui accompagnent cette dimension nouvelle de nos capacités industrielles sont sonvent favorables, parfois accusateurs, toujours passionnes. A l'expérience des décisions qui

viennent d'être prises dans l'in-dustrie informatique ou électronucléaire, il me paraît utile de rappeler les principes fondamentaux d'une démarche qui est à la fols logique et simple et de demander que l'on juge les capacités de la France à leur valeur. Au départ, une constatation d'évidence : la France, puissance industrielle mondiale, doit être présente et active dans ces industries de pointe. Le développement de secteurs à forte valeur ajoutée et à haute technologie repond aux objectifs et aux nécessités d'un redéploiement industriel qui

sera marqué par une certaine

délocalisation, vers les pays du

MICHEL D'ORNANO (\*)

LE TEMPS DES AMBITIONS

tiers-monde, des activités traditionnelles. D'autre part, ces secteurs de pointe sont susceptibles, grace à des effets de diffusion et d'entrainement ou'il faut d'ailleurs faciliter, d'accélérer la modernisation et d'améliorer la compétitivité de l'ensemble de notre dispositif industriel. Voilà pourquoi la France doit être présente dans ces secteurs de pointe où elle joue - et compte jouer de

plus en plus - un rôle de pre-Doit - on rappeler que nous sommes au premier rang dans le monde derrière l'industrie américaine pour ce qui concerne le nucléaire et l'aéronautique ? Doiton rappeler que la société C.I.I.-Honeyweli Bull se place au pre-

mier rang en Europe ? Cet effort technologique, pour être efficace à long terme, doit être accompagné d'un effort de recherche scientifique. Tel est le sens des décisions arrêtées, à deux reprises, en conseil restreint par le président de la Répu-blique, décisions qui porteront le potentiel scientifique français au prémier rang des nations indus-trialisées. Grace aux crédits d'équipement accordés, au lancement d'un certain nombre de grands projets, à la reprise d'un cheurs et de techniciens, la poli-(\*). Ministre de l'industrie et de recherche.

connaîtra en 1975-1976 un développement nouveau qui devra se prolonger sur les années ulté-

(Live la suite page 39.)

AUTOUR D'UN PROJET DE LOI

## Le statut social des artistes

régime général de la sécurité d'examiner le projet de loi. sociale « les artistes auteurs. Celo die la régime d'examiner. « les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques » oit pu être adopté à l'unanimité Monde » du 27 novembre) est un signe : particulièrement évident de l'urgence qu'il y a de mettre fin à un système de protection sociale des artistes, compliqué, morcelé, inefficace et réduit. De leur reconpeuvent prétendre la majorité des ntiques, cet être à part pour qui « il est nécessaire de vivre mal à la société tout entière.

Qu'un projet de loi affiliant au teur de la commission chargée Cela dit, le régime d'assurances sociales tel qu'il est prévu pour les créateurs dans le projet de (qui sera examiné par le Sénat après le 15 décembre) peut passer pour « un progrès considérable par l'Assemblée nationale (« le dans l'élaboration progressive du statut de l'artiste » (M. Miche Guy), ou apporaître comme une mesure « d'assistance au rabais »

(M. Jacques Ralite). De fait s'il rapproche un peu plus l'artiste des conditions de naître les droits sociaux auxquels protection sociale des soloriés, il ne lui en accorde pas la totalité Français. L'artiste, on s'est accordé des avantages. On touche là à un pour le dire à l'Assemblée, n'est problème de fonds, et de fond ; plus, n'en déplaise aux derniers celui de la pleine reconnaissance de l'artiste comme travailleur utile

pour bien créer >, pour reprendre (Litre page 20 l'article M. Simon Lorière (U.D.R.), roppor- de GENEVIEVE BREERETTE.)



qui démissionne.

196 pages 24,50 E Editions France Empire

## ACCORD AU « SOMMET » DES NEUF A ROME

## Le dernier obstacle à la tenue de la conférence Nord-Sud est levé

Cette conférence est prévue pour dialogner avec les dix-neuf pays désignés par le tiers-monde (1). La conférence minis-térielle pourra se tenir comme prévu à Paris le 16 décembre. Mais la satisfaction manifestée

Mais la satisfaction manifestée par les Neuf mardi soir s'expliquait davantage encore par le sentiment d'avoir écarté le risque d'une crise grace pour la Communauté elle-même. « Ce qui, fondamentalement, était en jeu, ce n'était pas tellement la conjérence, c'était la Communauté », constatait par exemple M. Davignon, le directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères de Belgique, qui accompagnait le premier ministre Tindemans.

accompagnait le premier ministre Tindemans.

C'est effectivement au nom de la Communanté et de sa survie que les huit partenaires du Royaume-Uni, très souvent conduits dans ce combat par le chancelier Schmidt ont exercé toute la journée de mardi une pression très vive sur M. Wilson pour qu'il mette fin à sa rébellion. L'affaire n'a pas été sans quelques passes d'armes entre M. Wilson d'inse part, M. Schmidt et M. Giscard d'Estaing, d'antre part. Aux variations traditionnelles de M. Wilson sur le thème de la singularité britannique et de l'étonnante richesse de son capital pétroller, le chanceller fédéral a été amené à répliquer

(1) Ces dix-neuf pays sont les sulvants : six de l'Afrique : Algérie, Zalre, Cameroun, Egypte, Nigéria, Zamble : six de l'Amérique latine : Erésil, Venezuela, Argentine, Jamaique, Mexique, Pérou ; six de l'Asse : Inde, Iran, Arabie Saoudite, et un d'Europe : Yougoslavie.

que, dans l'immédiat et pour quelques années encore, la Commu-nauté serait davantage nécessaire nauté serait davantage nécessaire au Royaume-Uni que l'inverse. Au bout du compte, les huit ont eu gain de cause. Le résultat de leur action conjuguée et déterminée est d'autant plus remarquable que les concessions faites à M. Wilson pour arracher son accord apparaissent à première vue plutôt modestes.

Sur le plan de la procédure, elles sont insignifiantes. La règle

Sur le plan de la procédure, elles sont insignifiantes. La règle fondamentale est que la Communauté sera représentée à la conférence Nord-Sud par une délégation unique, et qu'aucun Etat membre n'aura le droit de faire valoir un point de vue s'écartant de la position commune. La délégation de la C.E.E. sera conduite par le président du conseil des Neuf — actuellement M. Rumor, ministre italien des affaires étrangères — et par le président de la Commission, M. Ortoli. Il a été entendu que le porte-parole de la Communauté pourrait inviter les représentants de deux Etats membres — le Royaume-Uni et le Luxemsentants de deux Etats membres

— le Royaume-Uni et le Luxembourg — à présenter des commentaires appropriés, « à la
lumière de leur expérience, et en
accord avec le mandat adopté par
la C.E.E. »; ce dernier membre
de phrase indique la portée très
formelle du geste ainsi consenti
en faveur des Anglais.

Au sein des quatre commissions
qui seront créées par la conférence, la procédure retenue sera

qui seront créées par la confe-rence, la procédure retenue sera exactement la même que celle qui fut appliquée dans les deux réu-nions préparatoires de l'avenue Kléber. Les deux porte-parole de la Communauté — le représentant du pays exerçant la présidence et celui de la commission — seront



#HEHEZ (Dessin de CHENEZ.)

assistés d'un comité de coordina-France demeure en dehors de l'Agence. On peut aussi observer que le rôle de celle-ci, et par conséquent les réactions d'hosti-cité qu'elle suscite dans le tiers-monde, ont considérablement di-minué depuis le moment où elle a tion où siegeront des représen-tants de chacun des Etats mem-bres. Dans le cadre de cette coorété créée. Dans ces conditions, on a pu considérer à Paris que faire a pel considerer a rans que tane appel, dans le cadre communau-taire, à des instruments utilisés par l'Agence, ne comportait pas de danger sérieux et surtout ne risquait plus d'être mai inter-prété dans les capitales amies du tiers-monde.

MAURICE DELARUE

## LONDRES : la presse dénonce la «capitulation» de M. Wilson

Londres (A.F.P.). — La déci-sion prise à Rome de ne pas accorder de siège séparé à la Grande-Bretagne à la confé-rence sur l'énergie a provoqué le mécontentement de députés de toute tendance et l'amertume de la plus grande partie de la presse britannique. A Westminster, où les parie-

mentaires venalent d'adopter en seconde lecture le principe de la nationalisation des industries de constructions aéronautiques et navales, on condamne avec et navales, on condamne avec force ce que certains appellent une « liquidation honteuse ».

Ches les députés travaillistes, on parle d'aubandon » ou « d'amer désappointement ». Ce ux qui avalent fait campagne il y a six mois contre le maintien de la Grande-Bretagne dans le Marché commun soulignent que la décision de Rome confirme leur crainte de voir le pétrole de la mer du Nord devenir européen. Sur un ton plus nuancé, la plus grande partie de la presse manifeste sa déception.

grande partie de la presse mani-feste sa déception. Le Daily Mail (conservateur) et le Morning Star (communiste) sont les plus catégoriques : « Wilson perd sa guerre du pé-trole », titre le premier. Le second affirme : « Wilson a capi-tulé au « sommet » commutule au « sommet » commu-

tule au « sommet » communautaire. »

Le Daily Telegraph (conservateur) et le Financial Times
(journal des milieux d'affaires)
titrent : « M. Wilson a abandonné sa revendication pour un
siège séparé. » Le Daily Exprass
(nationaliste) ironise en page
intérieure : « Le « blitz » frappe
le « chelkh Wilson » : il s'effondre après de furieuses attaques allemandes. » C'est aussi le
terme « effondrement » qu'emploie le Guardian (libéral) dans
son titre de première page. son titre de première page. Le Times (indépendant), qui a

toujours été pro-Européen, sou-ligne dans son articlé de la «une » qu'il s'agit en fait d'un compro-mis et que la Grande-Bretagne pourra malgré tout faire entendre sa voix à Paris sous certaines conditions

### « LA LETTRE DE LA NATION » : le Parlement européen ne serait-il pas saisi par la tentation supranationale?

La Lettre de la nation, organe de l'U.D.R., écrit dans son numero du mercredi 3 décembre : c Les membres U.D.R. du Parlement européen actuel s'étaient il y a défà longtemps, prononcé: pour le principe de cette élection [directe].

pour le principe de cette élection [directe].

> Dans son discours aux assise de Nice, qui préjace l'Enjeu Jacques Chirac avait dit : « Pom » prendre une part plus actim » à la construction de l'Europe » l'U.D.R. doit prendre l'initiation d'une large confrontation ave » l'Europe des Neuf. Atrus pour » l'Europe des Neuf. Atrus pour » les autres partis politiques d » l'Europe des Neuf. Atrus pour » les problèmes et les difficultés » Ainsi pourra être adoptée un » plate-forme européenne mini » mum. » Ce pourrait être effectivement le rôle et l'utilité d'un Parlement êtu. Mais une jois er place, celui-ci se contenterait-i de ces compétences et ne serait-i pas saist par la tentation supranationale? Ce sont des questions qu'on paut se poser. Et on risque de se les routes part la mateur de ces contente paraticules de ces poser. qu'on peut se poser. Et on risque de se les poser encore longtemps l'échéance de 1978 paraissant bier. proche pour que soient réglés à temps les multiples problèmes er

## Le prix-plancher du pétrole : une initiative américaine

C'est à l'automne 1974 que les dirigeants américains — en l'occurrence M. Thomas Enders, adjoint au serrétaire d'Etat pour les affaires économiques — ont lancé publiquement l'idée d'un a prix-plancher » du pétrole. Qualques semaines plus tard, les Etats-Unis la reprenzient dans le codre du programme de travail de l'Agence internationale pour l'énergie (ALE.), organisme qui regroupe les principaux pays consommateurs de pétrole à l'exception de la France.

Le 3 février dernier, M. Henry Kissinger explicitait la propo-sition américaine. Il souhaitait que les membres de l'A.L.E. étasuton americane. Il sondattait que les membres de l'Alle. eta-bilssent un prix-plancher commun inférieur au prix actuel, mais assez élevé pour encourager le développement des nouvelles sources d'énergie. Le secrétaire d'Etat l'assortissait de deux moda-lités alternatives : chaque pays consommateur appliquerait des droits de dounne ou des quotas sur ses importations de pétroie, ou bien les membres de l'organisation s'entendralent sur un tarif

ou bien les membres de l'alle. Sentendraient sur un tarif commun affectant les importations.

Le 5 février, le plan américain était discuté par le comité directeur de l'Alle. Deux pays, l'Italie et le Japon, manifestaient quelque réticence (lis n'ont pas d'importantes ressources natiouales énergétiques à développer), mais un certain consensus se dégageait sur le principe même du prix-plancher. Toutefois aucune décision n'était prise, les participants butant sur le montant de ce minimum. Officieusement, on parlait de 7 dollars le baril, M. Davignon, président de l'Alle, proposant sensiblement moins 4.5 dollars. Au cours des mois suivants. Pidée du prix-plancher

45 dollars. Au cours des mois suivants, l'idée du prix-plancher faisait son chemin, mais aucune décision formelle n'était prise au sein de l'ALE.

Aujourd'hul, les Neuf reprennent à leur compte l'idée américaine pour l'appliquer au pétrole de la mer du Nord. Le « fourchette » de 6 à 8 dollars mentionnée à Bome est semplément de inférieure aux nys agricules pratiqués par les neus producteurs de inférieure aux prix actuels pratiqués par les pays producteurs de pétrole. Depuis la dernière augmentation décidée à Vienne, le prix du baril de pétrole brut d'Arable Saoudite, qui sert de référence, est de 11.51 dollars. Pour l'Algérie, il est plus élevé (12,75 dollars) en raison de la qualité particulière de ce « brut » et sa proximité des grands marchés d'utilisation. — J.-M. Q.

bres. Dans le cadre de cette coordination, il a été entendu que la présidence pourrait donner la parole au délégué d'un pays membre afin qu'il présente des observations sur une question spécifique, mais à la condition, encore une fois, que ces commentaires n'aillent pas à l'encontre du mandat communautaire. Celui-ci, est-il précisé, sera élaboré plus avant par les Neuf au fur et à mesure que se déroulera le dialogue. La règle d'or qu'il sera interdit de transgresser demeure donc celle d'un porte-parole unique exprinant une position unique.

nant une position unique.

Les promesses qu'il a obtenues
quant au fond de l'affaire, autrement dit à propos de la manière dont s'exercera la solidarit nière dont s'exercera la solidarité entre les Neuf, apparaissent à première vue d'une portée également limitée. Le document approuvé par les chefs de gouvernement indique que « la Commission européenne proposera et le conseil décidera, dans les meilleurs délais, de la mise en place de mécanismes appropriés nour protéer les sources d'appro-

pour protéger les sources d'appro-visionnement énergétiques exis-tantes et assurer le développement de ressources énergétiques olternatives dans la Commu-nauté à des conditions économiques raisonnables...».
Qu'est-ce à dire ? Les Anglais,

Qu'est-ce à dire? Les Anglais, pour rassurer les sociétés pétrolières tentées d'investir pour exploiter les gisements en mer du Nord, souhaitaient que la Communauté indique clairement son intention de fixer un prixplancher du pétrole. En cas de chute des prix sur le marché mondial en interdirait que le mondial, on interdirait que le prix de vente dans la Communauté descende au-dessous d'un certain seuil. Ou bien encore, si l'on choisissait de laisser faire, l'on compenserait la différence par des aides financières aux industriels. Les autres Etats membres, surtout la France, s'étaient opposés jusqu'ici à cette exigence anglaise, essentielle-ment pour ne pas indisposer les pays du tiers-monde. Les propo-sitions que va présenter la Com-mission dans les jours à venir, et mission dans les jours à venir, et que les ministres des affaires étrangères de la C.E.E. examineront le 9 décembre, comprendront très vraisemblablement la fixation d'un prix minimum à un niveau qui devrait être proche de celui actuellement envisagé au sein de l'Agence internationale de l'énergie, soit entre 6 et 8 dollars par baril.

Sur le plan économique, la signification concrète d'une telle mesure est des plus limitée, car il paraît raisonnable d'exclure que le prix de marché du pêtrole

li paraît raisonnable d'exclure que le prix de marché du pêtrole descende dans les années à venir à un niveau aussi bas. Les chefs de gouvernement des Neuf, en particulier M. Giscard d'Estaing, ont sans doute considéré que les pays du tiers-monde auraient la sagesse de ne pas voir la moindre volonté de confrontation dans l'orientation ainsi prise par la Communauté, avec cette fois l'accord de la France.

Le texte appropriés » et

leurs de « moyens appropriés » et non pas de prix minimum. Cela signifie que la Commission proposera aussi d'autres moyens pour contribuer à favoriser le dévelop-pement de ressources énergétiques alternatives dans la Communauté.

Un programme de sécurité Les Neuf ont, d'autre part, ma-nifesté l'intention de mettre en place dans la Communauté un programme de répartition du pé-trole disponible en cas de crise. Il est blen évident que ce programme de sécurité devra s'articulier avec celui déjà adopté par l'Agence internationale de l'énergie, à la-quelle la France, contrairement à quelle la France, contrairement a ses huit partenaires, n'a pas adhéré. On observe donc qu'en se railiant à l'idée d'un tel pro-gramme, de même qu'en accep-tant la perspective de voir fixer un prix minimum du pétrole, le gouvernement français rapproche sa position de celle défendue au sein de l'Approce. sein de l'Agence. Quelle est la signification poli-tique de ce début d'alignement?

## LA COOPÉRATION POUR LA STANDARDISATION DES ARMEMENTS

## La France accepte de participer à «une instance indépendante» de l'OTAN et de l'Eurogroupe

vernement français a adressé, au cours du week-end, une réponse javorable à l'Eurogroupe, qui lui avait proposé, le 7 novembre dernier, lors de sa réunion de La Have, de discuter de la coopération européenne en matière d'armel'indépendance de cette « instance » à l'égard de l'OTAN, mais encore sur le caractère intergouvernemental d'un e coopération qui doit s'organiser d'abord, selon la France, entre les paus disposant d'une indus-

La France refuserait, en revanche, de participer à « un secrétariat européen pour les achats de matériel de déjense », que l'Eurogroupe avait également pro-posé lors de sa réunion de La Haye et dont Paris craint qu'il ne soit trop lié à l'OTAN.

trie d'armements.

La réponse française est ainsi qui redoutent « un ralliement dé-guisé » à l'OTAN, par le biais d'une participation à l'Euro-groupe. On apprend d'ailleurs que le gouvernement s'apprête à démentir solennellement, dans les prochains jours, l'éventualité d'une telle participation, comme le lui a demandé M. Michel Debré.

Il n'est pas sûr, en outre, que la réponse française satisfasse pleinement l'Eurogroupe, qui se réu-nit lundi prochain, 8 décembre, à Bruxelles avant la session des ministres de la défense et des affaires étrangères de l'alliance atlantique, les 11 et 12. Les ministres dolvent eux-mêmes parler, au cours de cette session du conseil de l'OTAN, de la production des armements et créer, éventuellement, une commission ad, hoc chargée de définir, dans les six mois, les principes d'une coopération dans ce domaine. La France vient de donner son accord à la création de cette commission.

Toutes ces précisions ne sont pas de nature à apaiser les craintes d'un grand nombre de mem-bres de l'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale qui poursuit actuellement, à Paris, sa vingt et unième session, sous la présidence d'un député (U.D.R.) français, M. Nessler. Il leur paraît, en effet, que la France abandonne définitivement l'U.E.O.

Il est vrai que la plupart de ces parlementaires sont déchirés par la contradiction qui existe entre leurs convictions foncièrement e atlantiques z, qui les amenera à voter massivement jeudi s'engager définitivement que

Il se confirme que le gou- le rapport du député chrétien-de- » D'examiner. dès à présent, mocrate allemand, M. Lemmrich, les moyens de confier à des orgaet leur, désir de sauvegarder les nes proprement européens l'élostructures et la vocation de boration d'une politique de dél'U.E.O., qui leur permet de se jense mettant en œuvre les forces prononcer et d'échanger leurs dont vues sur les problèmes de la dé- bres ;

fense européenne. Cette dernière préoccupation les tions, le rapport de M. Hubert Leynen qui, tout en considérant qu'il pourrait élaborer concerque l'alliance atlantique « demeure la garantie indispensable Les quinze opposants au rap-de la sécurité européenne », re- port de M. Leynen et les dix commande au conseil des minis- abstentionnistes sont, pour la plu-

course des maintenant les possi-bilités offertes par le traité de Bruxelles modifié, notamment dans le domaine de la politique d'armements;

dont disposent les Etats mem-

D'inniter le Conseil européenne en matière d'armsments au sein d'aune instance a amenés à adopter mardi, par indépendante ». Cette réponse 37 voix contre 15 et 10 abstensemblée de l'U.E.O. sur les projets applies de l'U.E.O. sur le nant la défense de l'Europe.

tres de l'Organisation : part, des socialistes, et notam-« D'explorer et de mettre en ment les socialistes hollandais,

JEAN SCHWEREL

## LE PROJET DE CONFÉRENCE BALKANIQUE

## La visite de M. Demirel illustre les bonnes relations entre Sofia et Ankara

De notre correspondant

Vienne. — M. Suleiman Demirei fait depuis le lundi 1° décembre une visite à Sofia. Le premier ministre turc est accompagné de son ministre des affaires étrangères.

mois que le chef du gouvernement turc et le numéro un bulgara, M. Jivkov, ont des conversations : déjà au moins de julilet, M. Jivkov avait rencontré M. Demirei de façon impromptue à Edime, ville située en territoire turc, non loin de la frontière ; les deux hommes s'étaient revus ensulte à Heisinki.

La nouveile entrevue a été précédée par une série de contacts entre hommes politiques turcs et bulgares, et surtout par la visite à Ankara, en septembre demier, de M. Mladenov, ministre bulgare des affaires étrangères.

La Bulgarie, de même que la Yougoslavie et la Roumanie, a donné son accord de principe au projet de conférence balkanique soumis officiellement au mois d'eoût dernier par la Grèce à tous les Etats de la région. Cette idée paraît toutefois avoir quelque mai à se réaliser en raison des objections formelles présentées par la Turquie. Le gouvernement d'Ankara souhaite avant de

projet soit mieux précisé, que son objet soit bien limité à des pro-blèmes d'ordre technique. La position de Sofia elle-même n'est pas sens ambiguité. M. Mila de nov n'avait-il pas déclaré, en septembre à M. Caglayangil.

Ce voyage illustre les bonnes relations qui se développen en une relations qui se développen en une actuellement entre Solla et Ankara que « le développement une relations qui se développement une settlement entre Solla et Ankara que « le développement une relations qui se développement une particular de la développement une relations qui se développement une particular de la développement une relations qui se développement en la développement une particular de la développement de la développement une particular de la développement de la dével mutuelle dans la région » ?

Ces demiers mois, le gouvernement de Sofia est parvenu à des résultats appréciables eur cette vole, sauf en ce qui concerne ses rapports avec la Yougoslavie. En dépit de la récente visite à Belgrade de M. Miadenov, la polémique continue entre les deux pays au sujet de la Macédoine. La dernière et très viva attaque yougosiave a été portée lundi par Borba, organe de l'Alliance socialiste. Le journal dénonce - le pression politique, les arrestations, les déplacements de population » effectués par les Bulgares, soupçonnés même de pratiquer un « génocide » ou à tout le moins d'utiliser des « méthodes d'étouttement et d'essimilation - contre la minorité nationale macédonienne. A la différence de celle des autres pays socialistes, la presse de Sofia n'a pas particulièrement salué la fête nationale yougoalave célébrée la semaine demière

MANUEL LUCBERT.



S, rue de Castiglione. 12, boulevard des Capucines. Hôtal Méridien Pte Maillot.



Jusqu'à plus ample informé, la

## Union soviétique

## La mauvaise récolte de 1975 conduit les planificateurs à fixer des objectifs modestes pour l'an prochain

Moscou. — Les Soviétiques — les Moscovites tout au moins — ont réagi avec philosophie aux mauvaises nouvelles qui leur ont été annoncées, mardi 2 décembre, par M. Balbakov, le président du Gosplan. Mais la plupart ont parfaitement compris la signification des statistiques qui leur ont été pourtant chichement mesurées. « 1976, nous a dit l'un d'entre eux, ne seru pas l'année des consommateurs. » « Si l'on nous annoncé, a ajouté un autre, que la vente du poisson va augmenter l'an prochain de 25 %, c'est sans doute parce que la viande sera introuvable. »

Il faut sans doute faire la part de l'humour dans ces réflexions. Il n'empêche que les chiffres cités par M. Balbakov sont exception-nels par leur sévérité : selon le projet du plan, présenté au Soviet suprème, la production des biens de consommetton n'augmenters de consommation n'augmenters de consommation n'augmenters que de 2,7 % en 1976. Elle s'était accrue de 7,9 % en 1971, de 6 % en 1972, de 5,9 % en 1973 et de 7,2 % en 1974. Les résultats de l'année qui s'achève ne sont toul'année qui s'achève ne sont tou-jours pas connus, mais le plan nrévoyatt une progression de 6 %. Le recul, on le voit, sera particu-lièrement important. Il sera d'autant plus sensible que le Soviétique moyen, encouragé par les indéniables progrès des der-nières années, se comporte de plus en plus en consommateur achanté en plus en consommateur acharné avec toutes les frustrations que cette mentalité comporte ici.

M. Balbakov a eu beau évoquer encore les quinze millions de chômeurs occidentaux, il n'a pas pu nier la réalité des sacrifices qui vont être demandés aux Soexpliqué. à la mauvaise récolte de l'année en cours, ainsi qu'au retard de la mise en route de nouvelles capacités industrielles. Le tard de la mise en route de nouvelles capacités industrielles. Le velles capacités industrielles. Le velles capacités industrielles. Le président du Gosplan aurait pu alouter qu'il en ira ainsi tant que l'ensemble de l'économie soviétique ne sera pas à l'abri d'une tique ne sera pas à l'abri d'une mauvaise récolte. Force est de constater, en effet que, cinquante-huit ans après la révolution, luit ans après la révolution, luit ans après la révolution, l'UR.S.S. recherche toujours la solution de son problème agricole. Ce secteur, qui immobilise encore 27 % de la main-d'œuvre du pays, engloutit presque le quart des investissements, mais sa production ne contribue que pour un cinquième au revenu national. Qu'un « accident » se produise (et nous en sommes au deuxième pour le quinquennat 1971-1975), et

## Hongrie

### LE GOUVERNEMENT DÉCIDE UNE SÉRIE D'AUGMENTATIONS DES PRIX

(De notre correspondant.)

Vienne. — Le gouvernement hongrois a rendu publique, le dimanche 30 novembre, une série d'augmentations de prix qui pren-dront effet au 1" janvier prochain ou dans le courant de 1976. Une première hausse intervient

dès le 1° décembre : elle concerne dès le 1º decembre : elle concerne le prix du sucre, qui subit une augmentation de 50 %. Il s'agit, dit le communique officiel, «d'ajus-ter au plus près le prix à la consommation du sucre au coût consommation de sacre de consommation de sacre de production et au prix de venie à la production ». Dans les restaurants, les produits dans la fabrication desquels le sucre est utilisé seront également majo-

rés.
Au 1° janvier, la hausse touchern certains matériaux de construction, les meubles, le papier et les fournitures de bureau, ainsi que différents services. L'augmentation sera d'environ 23 % pour les matériaux de construction, 3 à 4 % pour les meubles, 10 à 15 % pour le papier et les fournitures, à l'exception du matériel à usage scolaire.

scolaire.

Les tarifs postaux et ferroviaires internationaux seront eux
aussi ajustés; les services d'hygiène et même l'enlèvement des giène et même l'enlèvement des ordures ménagères coûteront plus cher. Bitume, huiles pour moteur et produits de teinturerle aug-menteront de 10 à 15 %. Enfin, une nouvelle hausse de 32-33 % affectera au 1er juillet 1976 le prix de la viande et des produits carnès. Les prix de la volaille et du poisson progresseront dans une moindre mesure. En même temps, certaines mesures saront prises pour améliorer les salaires et les revenus. et les revenus.

et les revenus.

Ce réajustement de prix est le troisième décide depuis le début de l'année par le gouvernement hongrois. Les deux précédents avalent eu lieu en janvier et août. Il correspond aux intentions déjà annoncées par les responsables de l'administration et de l'économie d'allèger le poids des subventions budgétaires pour le soutien des prix à la consommation. En tions budgetsires pour le soudent des prix à la consommation. En même temps, les dirigeants hon-grois n'avaient pas caché ces derniers mois qu'ils souhaitaient rapprocher les prix intérieurs de ceux du marché international.

MANUEL LUCBERT.

De notre correspondant

l'accroissement du revenu natio-nal accuse une importante dimi-nution : il ne sera que de 4 % en 1975, alors que le plan le situait à 55 %. en 1975, alors que le plan le situait à 6,5 %.

Le plus paradoxal, c'est qu'il est encore impossible de connaître avec exactitude l'étendue des dégâts. M. Baïbakov n'a cité ancun chiffre et a renvoyé son auditoire au XXV congrès du parti, c'est-à-dire au 24 février prochain. Les plus optimisées cependant parlent d'une récolte de 105 millions de tonnes de céréales seulement, soit un déficit de 50 millions de tonnes par rapport aux prévisions.

Ce serait pire qu'en 1972, la demière aunée noire, M. Baïbakov a indirectement confirmé ce ingement en annonçant que « le manque de journages aura des conséquences sur l'élevage » en 1978. Le président du Gosplan faisait allusion en termes voilés à la conséquence de toutes les mauvaises récoltes : l'abattage du'bétail faute d'aliments pour le nourrir pendant l'hiver.

M. Baïbakov ne s'est pas référé qu'aux difficultés météorologiques, mais a critiqué l'utilisation irrationnelle du matériel agricole et des engrais, la manvaise rentabilité des terres irriquées, les insuffisances dans les cultures fourragères et les pertes de céréales pendant la récolte. Ces pertes, en effet, peuvent atteindre dans certains cas jusqu'à 15 %.

### Les mêmes goulots d'étranglement

Le président du Gosplan en revanche a fait état de résultats positifs dans le secteur industriel. Le taux de progression sera pour l'année qui s'achève de 7.5 %, alors que le plan ne prévoyait qu'une augmentation de 6.7 %. L'amélioration de la productivité du travail dans l'industrie est évaluée, toujours pour 1975, à 5.9 %. En l'absence de tout autre détail, il est cependant difficile de porter un jugement précis sur « ce bond en avant ». Pour autant qu'on puisse en juger par le discours de M. Beibakov, l'économie so vi éti que souffre toujours des mêmes goulets d'étranglement :

lets d'étranglement :

— Difficulté de diminuer les coûts de production en raison des coûts de production en raison des obstacles qui retardent l'intro-duction de nouvelles technologies dans l'industrie et de la ten-dance des entreprises à accumu-ler des stocks de matières pre-mières et d'équipements inutiles; — Difficulté pour accroître la productivité, qui reste pourtant la g réserve » essentielle de l'économie. La discipline au tra-vail est toujours insuffisante et l'absentéisme reste endémique; — Augmentation constante du coût de l'énergie. Les nouvelles sources d'énergie répertoriées sont situées pour les trois quaris à l'est de l'Oural, alors que les quatre cinquièmes de l'énergie produite sont actuellement consommés dans la partie occi-dentale de l'URSS. l'économie. La discipline au tra-

dentale de l'UR.S.S.

Le plan industriel pour 1976 est frappé du sceau de la modestie et du réalisme. Si la progression des biens de consommation doit être considérablement freinée, celle de l'industrie lourde restera modeste : 4,9 %, alors qu'on avait enregistré une progression de 7,1 % en 1971, de 6,8 % en 1972, de 8,2 % en 1972 et de 8,3 % en 1974.

L'accent, d'autre part, est mis sur la qualité et non plus sur la quantité à n'importe quel prix. A ce sujet, M. Balbakov a nommèment critiqué plusieurs ministères qui ont pour la fabrication de plusieurs types d'articles très emportants et dont l'économie a un besoin exirême à carticles très importants et dont l'économie a un besoin exirême à leur idahe pour la fabrication de plusieurs types d'articles très importants et dont l'économie a un besoin exirême à l'economie a un besoin exirême à l'economie a un besoin exirême à l'economie a un besoin exirême à la consigne pour 1976 sera de remplir les engagements déjà pris et de tenir les rythmes de construction. Les établissements financiers soviétiques sont appelés à renforcer leur contrôle sur ces chantiers, très souvent en retard. Comme tous les ans, le secteur du bâtiment — qu'll s'agisse des constructions industrielles ou de la construction de logements — fait l'objet de vives critiques. Blen que onze millions de Soviétiques aient emmenagé en 1975 dans un nouvel appartement ou aient vu leurs conditions d'habitat s'améliorer, M. Balbakov a dénoncé la persistance de « gros défauts » dans la qualité de la construction selos l'Urraine et la Bélorussie ont respecté les critères qualitatifs en la makière.

Mardi également, M. Garbouzou, ministre des finances, a exposé le projet de budget pour 1976. Ce document, comme calui de l'année précédente, fixe à 17,4 millards de roubles les dépenses nilitaires officiellement inscrites. Le volume du budget ayant augmenté, cas dépenses ne représenté, en 1975, &4 %.

JACQUES AMALRIC.

### Espagne

## Malgré la nomination de M. Fernandez Miranda à la présidence des Cortès

## Les ultras n'ont pas renoncé à combattre la libéralisation

De notre envoyé spécial

Madrid. — La droite franquiste a perdin une betaille. Mais elle espère encore gagner la seconde en obtenant un maintien, même Cortès est un échec pour les provisoire de M. Carkis Arias Navarro à la tête du gouvernement. La nomination, le mardi 2 décembre, de M. Torcu at o Fernandez Miranda comme président des Cortès est un échec pour les hommes du c Bunker » comme l'on désigne — à Madrid — les ultras du franquisme. Ceux-el ont, en effet, vainement tenté de barrer la route au candidat du roi Juan Carlos à la succession de M. Rodriguez de Valcaroel. Cette première décision politique de Juan Carlos est, en revanche, bien accueillie par les franquistes modérés, partisans d'une libéralisation rapide du régime.

L'homme le mieux placé pour succéder à M. Arias Navarro était, mardi encore, M. José Maria de Areliza, comte de Motrico, ancien ambassadeur à Washington et à Paris, un partisan résolu d'une « troisième voie » permetiant d'envisager une anthentique démocratisation de l'Espagne dans un délai de deux ans. De très bonne source, en confirme, ce mercredi 3 décembre, que le comte de Motrico avait, dès dimanche dernier, l'accord de la Zarzuela. Mais face à la très vive résistance de la droite du régime pour une nomination du comte de Motrico, comme président du gouvernement, Juan Carlos aurait, semble-t-il, décidé de temporiser, malgré les avis de ceux qui l'incitent à aller de l'avant aussi vite que possible.

M. Torcusto Fernandez Miranda, le nouveau président des Cortès, n'est pas, à proprement parler, un homme nouveau. Il a été vice-président du gouvernement, le 20 décembre du gouvernement, la présidence du gouvernement, le 20 décembre de l'amiral, le 20 décembre le 1973, il avait assuré la présidence du gouvernement, a présidence du gouvernement, sopposant alors, dit-on, à des mesures radicales souhaitées par

la présidence du gouvernement, s'opposant alors, dit-on, à des mesures radicales souhaitées par mesures radicales souhaitées par les ultras. Ancien volontaire dans les rangs franquistes pendant la guerre civile, ayant grandi dans le sérail. M. Fernandez Miranda est donc assez proche du régime pour ne pas trop inquiéter les franquistes orthodoxes. Ce ilhéralisme relatif rassure les secteurs les plus avancés du régime qui attendent, eux, des réformes sérieuses débouchant à plus ou moins braf délai sur des élections au suffrage universel, et un Parlement réellement représentatif. Le grand atout de M. Fernandez Miranda est d'être un ami personnel de Juan Carlos, dont il

sion aussi rapide. Les avocats de M. Sanchez Montero et de ses compagnons, en particulier M. Joachim Ruiz Gimenez, n'avaient pas été informés que leur libération était acquise.

A peine sorti de la prison de Carabanchel, M. Simon Sanchez Montero téléphonait à M. Marcelino Camacho, leader des Commissions cuvrières, lui-même libéré dimanche dernier, pour lui apprendre la bonne nouvelle. M. Camacho, qui ne cesse de donner des interviews aux télévisions étrangères depuis son élargissement, sans être jusqu'à présent inquiété par la police, déclarait : « C'est l'événement le plus important depuis une semane. » Dans les milieux proches du parti communiste — où l'on est persuadé qu'une intervention de haut niveau a été faite auprès de l'administration judiciaire, — on estime que la non-application du décret-loi anti-terroriste au parti communiste espagnol est un facteur « très positif ».

La campagne pour une véritable amnistie va sans doute

**PORTRAIT** 

## Universitaire froid et politicien habile

De notre correspondant

Le visage glabre, un ricius amer, les paupières tom-bantes, M. Torcuato Fernan-dez-Miranda, un universitaire ne il y a soirante ans dans les Asturies, se caractérise par sa froideur et une ostentation de dédain qui curaient dû l'écarter de la politique et qui le rendent, en tout cas, peu populaire.

M. Torcuato Fernandez-Miranda a commencé sa carrière à l'université d'Oviedo, capitale de sa pro-vince natale, d'abord comme projesseur de droit politique (1945), mis comme recteur professeur de droit politique (1945), puis comme recteur (1951). Ce phalangiste demissionnait, deux ans après, de ce poste, pour commencer une lente ascension politique: Il fut successivement directeur général de l'enseignement secondaire (1954), directeur général de l'enseignement universitaire (1956), directeur général de la promotion sociale (1952) et délégué national de la culture et de la formation au secrétariat général du Mouvement (1966).

En 1960-1961, l'ancien rec-teur d'Oviedo a just partie de l'équipe de projesseurs qui, désignés par le comte de Barcelone et le général Franco, ont donné au prince Juan Carlos de Bourbon, une jois terminées ses études mili-taires, une jormation univer-laires une jormation univertaires, une formation univer-sitaire. Il a gardé de cette période la confiance du roi Juan Carlos Ior.

Le 30 octobre 1969, M. Fer-nandez-Miranda était nommé ministre-secrétaire général du Mouvement. Gardant ce Mouvement. Gardant ce même portefeuille, il fut promu, en juin 1970, vice-pré-sident du conseil des minis-tres. Au secrétariat général du Mouvement, il scandalisa les phalangistes les plus a purs > en faisant remplacer la chemises bleue de la Pha-lange, que portaient jus-qu'alors les huissiers de cet organisme, par une chemise organisme, par une chemise blanche, s'alignant ainsi sur les autres ministères.

En tant que ministre-secré-taire général du Mouvement,

il était alors vice-président du conseil national de cette n eint don's tree-president du consell national de cette organisation (la présidence revenait à l'époque au général Franco; aujourd'hui C'est le chef du gouvernement qui l'assume). A ce poste, le projesseur de droit roilitique St l'assume). A ce poste, le projesseur de droit politique fit
preuve d'une dialectique re
redoutable, encore que parfois
conjuse et changeante. C'est
ainsi qu'il était parvenu à
convaincre le conseil national
de la nécessité des associations
politiques. Mais, peu après,
s'étont rendu compte que le
général Franco et l'améral
Luis Carrero Blanco, alors
président du gouvernement,
n'abondaient pas en ce sens,
il n'a pas hésité à convaincre
le conseil national... que les
associations étaient un « danger » et un « piège saducéen ».
Le 20 décembre 1973. à la Le 20 décembre 1973, à la suite de l'assassinat de l'ami-ral Carrero Blanco, M. Fer-

rai Carrero Blanco, M. Fernandez-Miranda est devenu chej du gouvernement par tuterim. Il Pest resté dix jours, faisant preuve d'une énergie, d'une sérénité et d'un talent dignes d'un veritable homme d'Etat. Mais, alors que tout le monde s'attendail à ce qu'il soit confirmé à ce poste, le général Franco surprit la plupart des observateurs en nommant chej du gouvernement en en tente des conservations de la gouvernement en enterment en est de conservations de la gouvernement des de conservations de la gouvernement par la conservation de la gouvernement par la conservation de la c des observateurs en nommant chef du gouvernement M. Carlos Arias Navarro. M. Fernundez - Miranda récorta alors de la politique et retourna à l'enseignement universitaire, à Madrid, tout en recevant un prix de consolation inattendu: la présidence de la Banque de crédit local.

M. Fernandez-Miranda est Fauteur de plusieurs livres, assez ternes, dans lesquels ses préoccupations politiques l'ont sans doute empêché de verser toute sa science académique. Politicien habile et très souple, il seru suns doute, à la présidence des Cortès. à la présidence des Cortès, malgré les antipathies que suscite son caractère, un ins-trument utile de la politique tracée par le roi et son chef

JOSÉ-ANTONIO NOVAIS.

pouvoir se développer dans de bonnes conditions. a Si nous réclamons l'am n'istie, nous a déclaré M. Camacho, ce n'est pas seulement par souci de justice et pour obtenir la libération de nombreux camarades encore emprisonnés, c'est aussi parce que l'amnistie répond à une exigence nationale. La guerre est finie. La croisade est finie. Entre les déclarations des évêques en 1939 et l'homélie prononcée par Mgr Tarancon, archevêque de Madrid, lors du couronnement de Juan Carlos, il y a un abime insondable. Il faut donc s'adapter aux jaits, en finir avec les deux Espagnes et réalier cette concorde nationale dont Juan Carlos a

parlé dans son discours devant les Cortès. Seule une amnistie permettra de clore vraiment ce chapitre. »

Il semble bien, enfin, que les ministères se livrent maintenant à une surenchère pour appliquer l'indulto royal dans un sens libél'induito royal dans un sens libéral, ignorant la lettre restrictive du décret-loi. Celui de l'éducation a fait savoir, le 2 décembre, que le conseil des recteurs des universités espagnoles avait décidé d'appliquer l'induito aux étudiants sanctionnés en vertu des règlements académiques pour des « délits » commis avant le 22 novembre 1975. Cette annonce n'a pas, pour le moment, stoppé l'effervescence qui se développe dans certaines facultés de Madrid.

MARCEL NIEDERGANG.

## Sept dirigeants du parti communiste sont libérés

De notre envoyé spécial

Madrid. — M. Simon Sanchez Montero, membre du bureau politique du parti communiste d'Espagne, et six autres personnalités de premier plan du P.C.E. dont M. Armando Lopez Salinas, ont été libérés mardi matin 2 décembre de la prison madrilène de Carabanchel. M. Sanchez Montero principal diriges et du tero, principal dirigeant du P.C.E. « de l'Intérieur » et ses six compagnons avaient été ap-préhendés le 15 novembre dernier sans qu'aucune raison officielle ait été donnée. Ils étaient ultérieure-ment insulprés d'accodettes illéété donnée. Ils étaient ultérieure-ment inculpés « d'association illé-gale », mis à la disposition d'un juge et incarcérés à Carabanchel. Leur libération inattendue a fait l'effet d'une bombe dans les mi-lieux politiques de Madrid où l'on estime qu'il s'agit « de la déci-sion la plus importante et la plus signification » depuis la proclasignificative » depuis la procla-mation de l'indulio royal. C'est pratiquement l'état-major clan-destin du P.C.E. qui est libéré. Vingt-six personnalités dont cer-taines de la droite libérale comme M. Fernandes Ordonez, ancien président de l'INI (Institut national de l'industrie), avaient adressé, la semaine dernière, une requête au chef du gouvernement

Mardi matin, M. Georges Séguy, dirigeant de la C.G.T. lui a fait parvenir une lettre personnelle.

D'autre part, il se confirme que de très vives controverses ont opposé, lundi soir, les conselliers du royaume, réunis à huis clos pour mettre au point la terna liste de trois candidats), qui doit permettre à Juan Carlos de désigner un nouveau président des Cortès. Les ultras, emmenés par M. José Antonio Giron et le groupe des conseillers d'extrême droite, se sont battus pendant plus de six heures pour tenter de s'opposer à la désignation de M. Torcuato Fernandez Miranda, de sopposer a la designation de M. Torcuato Fernandez Miranda, considéré comme la personnalité ayant le plus de chances d'avoir l'agrément du roi. M. Fernandez Miranda figure avec M. Licinio de la Fuente, ancien ministre du transité de la presentation de la fuente. travail, et une personnalité pha-langiste du Pays basque peu connue, sur la terna, qui devrait être maintenant transmise à Juan Carlos.

Dans le climat actuel, la

nomination, considérée mainte-nant comme probable, de M. Ferprésident de l'INI (Institut national de l'industrie), avaient adressé, la semaine dernière, une requête au chef du gouvernement et à la Zarsuela pour demander la mise en liberté de M. Sanchez Montero et de ses six compagnons.

Dès sa sortie de prison, M. Sanchez Montero a aussifôt téléphoné à M. Marcelino Camacho, leader des commissions ouvrières, himère mis en liberté, en vertu du décret-loi d'induito, dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

M. Camacho reçoit des dizaines de télégrammes de sympathie de toute l'Espagne et de l'étranger.

## Notre libération annonce des jours plus heureux pour l'Espagne >

déclare M. Simon Sanchez Montero

L'Humanité publie dans son numéro du 3 décembre une inter-view de M. Simon Sanchez Mon-tero, l'un des responsables com-munistes récemment libérés. Il déclare notamment :
« Notre libération est un évène-

a Notre libération est un évêne-ment important, qui a une signi-jication politique évidente. Nous étions, en effet, détenus comme des sortes d'otages. En outre, la police tentait, en nous arrêtant, de casser le processus d'union de l'opposition. Son idée était d'Iso-ler le parti communiste d'Espa-cas de la désigner comme une ler le parti communiste d'Espagne, de le désigner comme un parti non démocratique, terroriste. Mais on dit en Espagne d'aufourd'hui, il n'y a pas d'autre issue que celle de la culata » (le coup de feu est ressorti par la culasse). Ils ont été victimes de leus propre opération, car les autres forces politiques de l'opposition ont eu une réaction de solidarité complète avec nous (...) outes les forces d'opposition solus revyons tous que la libération dont nous venons de bénéficier est le résultat des réactions qui ont eu lieu dans le carlos montrent que, pour l'Espagne d'aufourd'hui, il n'y a pas d'autre issue que celle de la urégime franquiste. Il veut la liberté victimes de leus propre opération au régime franquiste. Il veut la liberté victimes de leus propre opération du régime franquiste. Il veut la liberté victimes de leus propre opération du régime franquiste. Il veut la liberté à mener l'action de masse et à réaliser l'unité de masse et à r

peuple pour exiger l'amnistie réelle et totale. Elle est le résultat des manifestations qui se sont déroulées jusque depant la prison de Carabanchel, le jour même où avait lieu l'intronisation de Juan Carlos l'a. Cela signifie que notre libération avance des évers plus libération annonce des jours plus heureux pour le peuple d'Espagne. Cela démontre que la marche de la démocratie en Espagne est irréversible. » Les événements qui ont suivi

» Les évênements qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Juan Carlos montrent que, pour l'Espagne d'aufourd'hui, il n'y a pas d'autre issue que celle de la démocratie. Le peuple n'accepte pas une politique de continuité du régime franquiste. Il veut la liberté.

» L'unique façon de la conqué-



in sacrify and

William.

Et si c'était un film? Colorado Saga serait un "western total".

## HOTEL DE SULLY HOTEL DE MAYENNE **HOTEL DE CARNAVALET HOTEL DE LAMOIGNON**

## VOICI VOS VOISINS

du 2 pièces au 6 pièces duplex immeuble neuf pierre de taille massive toit à la Mansard jardins privatifs.

## VOICI VOTRE IMMEUBLE

Vous aimez profondément le vieux Marais, son passé prestigieux, le charme de ses vieilles pierres à 500 m de la Place des Vosges

278 46 43

Bureau de vente sur place ouvert tous les jours de 14h à 18h 30 (sauf le dimanche)

## Zenith vous propose des vacances enchanteresses aux Bahamas





Cette année, les Bahamas!

## EUROPE

## LE RÊVE ÉVEILLÉ DE L'ÉCONOMIE PORTUGAISE

11. - Choisir entre deux lignes

Absorbé par les querelles politiques, le Portugal a prêté jusqu'ici pen d'atten-tion — à quelques exceptions près — à la crise économique qui se développe. La consommation dépasse de 30 % la production, en recul de 10 % en 1975; l'inflation (25 % environ) serait dramatique sans l'énorme thésaurisation de billets, qui peut prendre fin si le public prend peur devant la montée des prix : les réserves de devises étrangères sont tombées à 6 mil-liards d'escudos, alors que le déficit annuel des paiements est de 30 milliards... Devant la détérioration de la situation, deux camps proposent leurs solutions. (« Le Monde - du 3 décembre.)

Lisbonne. — Quel que soit le niveau du soutien extérieur apporté au Portugal, la crise économique sera, dans les deux mois qui viennent, et pour la première fois, perçue par le consommateur : approvisionnement rendu plus difficile par les difficultés de palement des importations, hausse plus rapide des prix... De la base au sommet, les Portugals, s'enivrant de débats politiques, n'ont pas pu ou pas voulu prendre les mesures qui auralent permis de l'enrayer. Il serait faux de croire, cependant, que le débat politique mené depuis deux ans se soit résumé à une logomachie creuse. Il fallait que la crise s'approfondisse pour que le débat soit mené disse pour que la débat soit mené à son terme. Nous y sommes au-jourd'hui, et la crise conduit à opposer toujours plus nettement les tenants de deux lignes appa-remment inconciliables.

Les premiers poussent à un capitalisme d'Etat, de modèle soviétique. L'image économique que le P.C.P. a donnée au pays, celle pour laquelle il a lutté, pour laquelle il lutte toujours, avec l'appui de certains groupes d'extrême gauche, a les couleurs un peu passées de l'U.R.S.S. en 1930. Pour les tenants de cette ligne, la crise est sans doute le moyen le plus sûr de rendre indispensable le recours au système qu'ils préconisent.

Cette ligne a inspiré largement pour renverser, au début de sep-tembre, le cinquième gouverne-ment, désavouant du même coup la ligne du capitalisme d'Etat et pour remettre à l'Etat des entre-prises de plus en plus petites Si

De notre envoyée spéciale DANIELE LIGER (\*)

Fon sait que 83 % des entreprises industrielles portugalses empioient moins de cinquante ouvriers, on mesure la charge formidable que l'Etat supporte aujourd'hui, sans grands moyens d'encadrement financier ou humain, puisqu'il est « patron » des deux tiers de ces entreprises.

entreprises.

La structure corporatiste des syndicats a été conservée jusqu'à ce jour pulsqu'elle aboutissait à laisser en place des leaders syndicaux, souvent communistes, qui s'étaient affirmés dans l'opposition à Salazar. Cette structure impliquait, une fois la liberté retrouvée, des actions catégorielles qui n'ont cessé, en fait, de désorganiser la vie économique. Pour prendre un exemple récent: les ouvriers boulangers des boulangeries industrielles ont refusé le travail de nuit, sans tenir compte non seulement des gènes introduites, pour la majorité des travailleurs, par l'impossibilité d'acheter du pain frais le matin, mais encore des conséquences négatives de leur action sur l'activité des autres travailleurs notamsatives de leur action sur l'action vité des autres travailleurs du secteur, les distributeurs notamment. Il a d'ailleurs failu revenir sur l'accord qui avait été signé. L'action poursuivie dans le domaine agricole est aussi lourde d'affets veus l'avenir according d'effets pour l'avenir économique

### Le compromis avec l'Occident

Le battage forcené de la presse du matin de Lisbonne, de la radio, de la télévision (1) accentuant le caractère révolutionnaire des occupations, a suscité des réactions de plus en plus négatives; de la part des petits paysans qui ont mal accepté de devenir les salariés d'une grande exploitation. L'activisme des moyens d'information n'aura pas peu contribué à rétabiir au Nord la toute-puissance des caclques, et en tout cas à susciter un anticommunisme de plus en plus violent, dont les lendemains du 25 avril 1974 étaient dépouvus. Même dans l'Alentéjo, les réactions ne tardèrent pas : des accrochages eurent lieu à des accrochages eurent lieu à les accrochages eurent lieu à Béja, les petits paysans attaquèrent le siège de la Ligue des petits et moyens agriculteurs.

L'encouragement passionné à la c collectivisation », à la « natio-nalisation », s'est accompagné dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de Cette ligne à inspire largement les organes dirigeants après le 28 septembre 1974, et surtout l'équipe qui a gouverné le pays du 11 mars au 12 septembre derniers. Poussant à la nationalisation des grands groupes capitation des grands groupes de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées de moins en moins supportables par une population qui venait de se libérer du fascisme. Dès lers s'est constitué dans le pays de contraintes jugées.

et politique du pays. Depuis le 25 avril 1974, le parti communiste a fait porter tous ses efforts sur les ouvriers agricoles des grands domaines du Sud. C'étaient incontestablement les plus défavorisés des travailleurs des campagnes dont ils représentent un peu moins de la moitié. A leurs côtés se trouve, même en Alentejo, un nombre très important de petits paysans, fermiers ou non, travailleurs directs de l'agriculture, auxqués leurs 2 à 5 hectares de terre n'assurent assurément pas l'opnience. Ces petits paysans assurent, du nord au sud du Portugal, une part de l'alimentation du pays plus importante que celle qui est fournie par les ouvriers des grands domaines.

A partir de juillet dernier, les occupations de terre se sont précipitées. Quand le sixième gouvernement est en tré en fonctions, il a trouvé plus de 200 000 hectares occupés (en viron 150 propriétés). Poussés par des syndicats fidéles à la ligne du P.C.P., les ouvriers avaient le plus souvent décidé d'établir sur ces terres de grandes unités collectives. Parfois aussi, les ouvriers d'un domaine ont occupé non seulement la partie qu'ils travaillaient mais aussi celle qui avait été concédée à de petits ferinlers.

sente une deuxième ligne d'action contre la crise; celle qui pense que, pour sauver le pays et la révolution — c'est-à-dire changer les conditions de travail des ouvriers et paysans — il faut passer par un compromis avec le monde occidental, seul capable de garantir l'approvisionnement du pays, l'arrivée de devises, et l'octrol de crédits à très court terme pour éviter la banqueroute. Pour ce faire, le sixième gouvernement rencontre l'appui de la gauche réformiste et peut-être des plus « intelligents » des capitalistes restant dans le pays; mais il comporte, aux postes économiques, des socialistes authentiquement révolutionnaires, et il rencontre

aussi le soutien, ou au moins la neutralité, de certains groupes d'extrême gauche. Et cein n'est pos sans poser de problème aux tenants de la ligne du capitalisme

d'Etat. Exemple : dès son arrivée au

d'Etat.

Exemple: dès son arrivée au ministère de l'agriculture, M. Antonio Lopes - Cardoso, député socialiste de Béja, dans l'Alentejo, nationalise l'énorme complexe agro - alimentaire de Lezirias (24.000 ha dans la vallée du Tage, au nord de Lisbonne). Cette nationalisation était réclamée depuis de longs mois par le parti communiste. Pourtant, elle n'est pas plus tôt réalisée par le sixième gouvernement que des tracts et des communiqués dénoncent e le caractère contre - révolutionnaire de l'opération », allant même jusqu'à suggérer qu'elle n'a été réalisée que pour pouvoir... Indemniser les propriétaires.

« La réjorme agraire, nous explique M. Lopes-Cardoso, doit avoir pour but essentiel de changer les rapports de production en sein des campagnes ; elle doit donc toucher au statut de la propriété, mais pour créer les conditions qui permettent et l'accroissement des productions et l'amélioration des conditions de vie des trapailleurs des campagnes. Le mouvement d'occupation qui s'esi ejfectué hors du contrôle de tous les gouvernements successis a été dirigé dans la perspective de la création de grandes unités collectives, du type est-européen. Dans le cadre de ces grandes exploitations, les ouvriers continuent à dépendre finalement d'an salaire. Or, si la production est désorganisée, si elle baisse, ils se trou-Or, si la production est désorga-nisée, si elle baisse, ils se trou-vent immédiatement touchés.

vent immédiatement touchés.

» C'est pourquoi le problème essentiel fut, pour nous, dès notre arrivée au gouvernement, de chercher à créer des conditions pour que les exploitations occupées puissent fonctionner de façon à assurer les semailles de cette année, avant même d'essayer de poursuivre les expropriations. La préoccupation essentielle a été de débloquer des crédits, des machines et, dans la mesure du possible, un encadrement technique pour ces exploitations. »

## L' « ardoise » trouvée par le sixième gouvernement

Dans les autres ministères « économiques », la situation trouvée à son arrivée par le sixième gouvernement était si grave que les responsables ne pouvaient que s'efforcer de résoudre les problèmes au jour le jour : « Nous avons centre nos efforts sur une action de « conservation », pour éviter une détérioration plus rapide. C'est tout ce que nous avions le temps et les moyens de faire », explique-t-on au ministère de la coordination économique du premier gouvernement et qui participe aujour d'hui, pour le Portugal, aux négo ciations sur l'utilisation du pré de la C.E.E., rejoint celui d'alla celui d'alla celui d'alla celui d'alla celui d' iussi, qu'a parer au plus-presse, à l'exception peut-être du secteur bancaire, où les nécessités de réorganisation sont particulièrement urgentes.

L'instabilité et surtout la pres-sion politique étaient telles dès le départ qu'une action à long terme devenait illusoire : le se-crétaire d'Etat au budget et aux prix, M. Mario Baptista, constate terme devenait illusoire: le secrétaire d'Etat au budget et aux
prix, M. Mario Baptista, constate
que tout le monde — « y compris, dit-il, mes prédécesseurs les
plus directs...» — le presse, avec
violence, de résoudre au plus vite
des problèmes auxquels les gouvernements précédents ne se sont
pas attaqués. Il est d'autant plus
amer que l'étatisation de certains
réseaux de distribution a, selon
lui, laissé intacts les problèmes
existants avant le 25 avril : « Ces
circuits fonctionnent comme par
le passé, dit-il, avec des gens
d'une autre couleur politique, mais
la mentalité de travail est exactement la même que celle que
nous avons connue avant le
25 avril Les gens ont changé, le
langage politique est différent, les
méthodes sont les mêmes. »
« Il va jalloir, explique-t-il
encore, réorienter la consommation : le Portugal consomme en
e nouveau riche ». Le déficit du
Fonds d'approvisionnement, qui
compense la différence entre les
prix des produits importés et les
prix de protugal en provenance
du monde entier, ne représente
que 6 % environ de la valeur
totale de nos importations. Il est
cependant possible de réorienter
la consommation vers des produits
moins coûteux, non par le rationnement, illusoire en temps de
pair, mais par une différencication
des prix, en fonction d'un nouveau
« modèle de consommation. »

Quelles que solent les « turbulences » rencontrées par le gouvernement, celui-ci semble dis-

lences » rencontrées par le gou-vernement, celui-ci semble dis-poser aujourd'hui d'un large appui dans le pays (qui, pour le moment, aspire à la normalisation, non à

la contre-révolution). L'avis de M. Vasco Vieira d'Almeida, qui

structure de relations et de men-talilés des gens dans la province qui présentent aujourd'hui de caractéristiques de classe. moyennes avec lesquelles il jau. movemes dece lesquetes il fair compter. On a tort aussi d'oublier que c'est seulement dans les dis dernières années que s'est maiment développé un prolétarial urbain, dont certains secteurs oni urbain, dont certains secteurs ont d'ailleurs connu des améliorations sensibles de leur niveau de vie. Pour M. Vieira d'Almeida, il ne reste plus beaucoup de temps pour sauver la révolution portugaise: « A très court terme, et pour la première jois, des difficultés vont être ressenties au niveau du consommateur. Au moment où les femmes, au insequ'it. niveau au consommateur. Au mo-ment où les femmes, qui jusqu'ici n'ont pas eu de problèmes, n'au-ront plus de pain, plus de viande, plus d'œuis, à ce moment-là nous serons peut-être surpris par le type de réactions qu'aura la so-ciété portugaise. Avec la détério-r at i on économique, inévitable maintenant si nous continueme à maintenant si nous continuons à ne pouvoir appliquer de solutions pratiques, je pense que le moment venu nous pourrons avoir la sur-prise terrible de voir un peuple réclamer vraiment quelque leader, quelque « chej » qui puisse ré-

soudre tout de suite ses problèmes immédiais. statre tota de state ses processes immédials, »

Les tenants du modèle socialiste bureaucratique pensent peutêtre que leur solidité apparaîtra
alors comme le seul recours, et 
que le peuple portugais acceptera, 
le moment venu, les contraintes 
diéclogiques, politiques et sociales 
qu'il a refusées l'été dernier. Il 
semble au moins aussi probable 
que les travailleurs portugais , 
reviendront, avec l'accord au 
moins tacite du plus grand nombre, aux règles éprouvées et aux 
contraintes connues du système 
occidental. L'exemple chilien montre qu'il s'agirait là d'un moindre 
mal.

FIN

(1) Il faudra bien un jour tenter d'expliquer comment de nombreux journalistes sont passés de l'impos-sibilité de critiquer, avant le 25 avri 1974, à l'incapacité de le faire, après

REUNIS AU PRINTEMPS CRETEIL, LES CADEAUX LES PLUS INSOLITES DE PARIS. Quelques-uns sont photographies in the work hours got peut erre d Venez au Printemps Creted. Ils vens infanteron sursont qu'à Printerrips Crétaik le goêt riest pasaine finéstion diagonit 20 Volts V Arouverez rassemble romitae qui est épar Legote nest plus une que suas d'argen LE PRINTEMPS CRÉTEIL.

Et si c'était de la musique? Colorado Saga serait un "opéra fabuleux"



## Portugal

## Pour garantir le « pluralisme démocratique » le gouvernement nationalise les stations de radio

Lisbonne (Reuter). — Le gouvernement portugais a nationalisé le 2 décembre les stations de radio du pays, à l'exception de quelques émetteurs locaux et de Radio-Renaissance, qui appartient à l'Eglise catholique. Le gouvernement n'a pris aucune mesure à son égard en raison, est-li précisé, des liens noués entre le Portugal et le Vatican par le concordat de 1940. Le gouvernement a en même temps annoncé une restructuration des radios et de la télévision d'Etat, de manière à garantir le « pluralisme démocratique ». En clair, cela signifie une épuration des éléments procommunistes et d'extrême gauche dans ce secteur. La mesure concerne principalement Radio-Clube, dont les studios avalent été occupés par les forces loyalistes après la destitution du chef du Copcon (Commandement opérationnel du continent) et la rébellion militaire qui l'a suivie. Depuis le 25 novembre, toutes les émissions de radio et de télévision étalent diffusées, non plus de Lisbonne, mais de studios situés dans le nord du pays. Pendant la dernière crise, des parachutistes d'extrême gau c'he

dant la dernière crise, des para-chutistes d'extrême gauche avaient occupé les studios de Lis-bonne et refusé de diffuser les

part, avait été réduite au silence le mois dernier, quand ses émet-teurs avaient été dynamités sur ordre du Conseil de la révolution pour interrompre la diffusion de pour interrompre la diritation de programmes « gauchistes ». Les dégâts sont considérables et l'Eglise avait vivement protesté. Le gouvernement paraît décidé à permettre à Radio-Renaissance de rediffuser, après la réparation de

l'émetieur, à partir de Lisbonne.

La nationalisation des stations de radio survient quelques jours après la suspension des directions de plusieurs quotidiens proches du parti communiste et qui étaient soutenus par des fonds publics. Le semiment des autorités sur le rôle joué par certains journaux dans les demiers événements ne fait plus de doute après la perquisition opèrée le 2 décembre dans les locaux de deux quotidiens pro-communistes, Diario de noticias et O Seculo, par des commandos de l'armée. Ils recherchaient des armes mais n'en ont pas trouvé.

Dans un communiqué rendu public ce mer cre di matin, le commandement des forces armées promet d'autre part de demander des comptes aux hommes politiques impliqués dans la rébellion de la semaine dernière. C'est la première indication officielle que des civils cat pu étre mêlés au soulèvement des parachutistes de Tannes. Jusqu'à présent, la thèse officielle présentait

cielle que des cuils cat pu este mêlés au soulèvement des parachutistes de l'ancos. Jusqu'à présent, la thèse officielle présentait l'affaire comme strictement militaire. Une centaine d'officiers ont déjà été arrêtés, dont plusieurs sont proches du parti communiste. Vingt-cinq autres sont recherchés, dont l'ancien ministre du travail, le commandant Costa Martin. Le commandant Costa Martin. Le commandement a averti qu'il sévira contre les partis politiques qui voudraient organiser des manifestations de solidarité avec les officiers emprisonnés. Les forces armées ne toléreront, a-t-il été précisé, aucune forme de pression et « aucune ingérence destinée à permettre aux dirigeants politiques et militaires impliqués dans le soulèvement d'échapper à leurs responsabilités ».

le parti communiste italien n'hé-site pas à s'en prendre mainte-nant aux socialistes portugais. En l'espace de quelques jours, l'Unita leur a reproché à deux reprises de pencher à droite et de vouloir featter les communités du jeu

écarter les communistes du jeu politique à Lisbonne.

Dans un éditorial non signé

publié le 28 novembre, l'organe du P.C.L. «déploratt. le ton et la substance» du discours dans le-quel M. Mario Soares avait accusé

quel M. Mario Soares avan accuse le P.C.P. d'être le principal res-ponsable de la mutinerle d'un régiment de parachutistes. « Il est stupéfiant, affirmait l'édito-rlaiste, que le chef d'un parti qui se réclame du socialisme éprouve le besoin de se dissocier d'un mouvement dont la « nolitione »

mouvement dont la «politique» a permis le renversement de la fondements d'une société différente. C'est une illusion de croire qu'on peut parcourir ce chemin sans les communistes ou custément contre eur. » Et l'Onita se

montrait, à ce propos, désireuse de connaître le point de vue des socialistes italiens.

Ceux-ci n'ont guère mis de temps à réagir. Le même jour, M de Martino, secrétaire du parti socialiste italien, adressait un télégramme à son homologue portugais, M. Mario Soares. Il y affirmait, blen entendu, sa solidarité et son appul, mais aussi sa con/iance que l'action du parti socialiste portugais sauvegardera le caractère démocratique et socialiste de la révolution ». Le parti communiste italien n'en demandait pas plus : le texte du télégramme de M. de Martino devait figurer le lendemain en première page de l'Unita.

Mais le quotidien du P.C.I. a estimé nécessaire de revenir, ce mercredi 3 décembre, sur le Portugal Dans un long éditoriai signé par son directeur, M. Pavolini, l'Unita souligne le caractère dramatique » du moment actuel « Parce que nous ne nous sommes jamais tus, écrit-il, sur les erreurs qui ont été commises de tout côté depuis la chute du régime de Castano, il y a un an et demi, nous voudrions aujourd'hui mettre

de Castano, u y a un an et aemi, nous voudrions aujourd'hui metire l'accent avant tout sur deux éléments qui, dans le sombre panoraisent positifs. » Premièrement, « la classe ouvrière et les masses courières et les masses courières et les masses courières par la classe ouvrière et les masses courières par la classe ouvrière et les masses courières par la laissé

raissent positifs. » Premièrement, « la classe ouvrière et les masses populaires ne se sont pas laissé entrainer en aucun de leurs secteurs consistants et significatifs dans l'absurde aventure du 25 novembre ». Deuxièmement, « en dépit de tout, l'hépémonie du mouvement des forces armées et du Conseil de la révolution reste, jusqu'à présent, dans les mains d'un groupe d'officiers qui entend faire avancer le processus de rénovation et qui tire, depuis le début, sa légitimité et sa force du « pacie » entre militaires progressistes et « coalition populaire ». Cela encourage d'autant plus l'Unita à dénoncer, une nouvelle fois. « les attitudes dangereusement outrancières affirmées durant les récents événements pur les socialistes portugais ». L'organe du P.C.I. dénonce à ce sujet la tentation de « mettre les communistes hors du gouvernement ou franchement hors du jeu politique ». — R. S.

## Les communistes italiens dénoncent certaines « aftitudes outrancières » des socialistes portuguis

De notre correspondant

Rome. — Fort de l'appui qu'il leur avait apporté ces derniers mois quand ils étaient en butte aux attaques de M. Alvaro Cunhal,

## Turquie

Depuis la rentrée

### DE NOMBREUX AFFRONTEMENTS SANGLANTS ONT MIS AUX PRISES ÉTUDIANTS DE GAUCHE ET DE DROITE

(Dc notre correspondant.)

Ankara — Deux étudiants de gauche de l'université d'Istanbul ont été assassinés lundi 1° dé-cembre, en plein centre de la ville, par des inconnus en voi-

ville, par des inconnus en volture.

Depuis son ouverture, au début
de novembre, l'année universitaire a été marquée par de nomhreux affrontements sanglants
entre étudiants appartenant à des
courants politiques différents. On
dénombre déjà huit morts et une
centaine de blessés.

La se maine dernière, deux
jeunes gens d'extrême droite
étaient assassinés par des «inconnus». Cette semaine c'est la
gauche qui a perdu deux des
siens.

siens.

Les deux camps s'accusent mutellement. Pour la gauche, ces
assassinats sont l'œuvre d'agents
provocateurs professionnels charges de semer la terreur. Mille
cinq cents manifestants de gauche
se sont rassemblée mardi 2 décembre à Ankara devant le siège
du Parti de la justice de M. Demirel, qu'ils ont lapidé. La droite,
quant à elle, estime que des anarchistes et des communistes manipulés de l'extérieur sont responsables des d'es or d'res dans les
campus.

pulés de l'exteneur sont les campus.

D'autre part, le vide du pouvoir apparaît une réalité quotidienne en Turquie. L'Assemblée est toujours sans président depuis plus d'un mois, après trente-trois tours infructueux... Les quatre formations de la coalition gouvernementale ne parviennent pas à surmonter leurs divergences.

M. Ecevit, chef de l'opposition estime pour sa part, que les partis du Front nationaliste, pris de panique devant la montée électorale du Parti républicain du peuple, voudralent répéter le scénario du 12 mars 1971.

Il dénonce a les aventuriers déstreux d'attirer l'armée dans leurs complots obscurs par le biais du fait accompil ». Plusieurs membres du gouvernement aumient suggéré, lors de la récente réunion du Consell national de siège. Cependant certains observateurs croient savoir que l'armée turque, qui porte déjà les lourds fardeaux de la question chypriote et du réamement, après les restrictions imposées par les chypriote et du réamement, après les restrictions imposées par les Américains, n'y seralt pas favo-

ARTUN UNSAL

## Italie

## Le compromis sur l'avortement entre le P.C. et les démocrates chrétiens est remis en question

De notre correspondant

Rome. - Le débat sur l'avorte-Milan, des féministes ont interrompu le 29 novembre, une réunion des une brève rixe. A Rome, je - père du divorce », M. Loris Fortuna, a démissionné de la direction du parti socialiste et renoncé à son mandat de CONTre le compromis intervenu au nent entre les communistes et les démocrates-chrétiens. Comoromi qui, selon lui, = n'a d'autra but qua de modifier au plus vite la législa-tion pour empêcher un rélérendum ». Une consultation populaire a été réclamée, en effet, par huit cent

### Pour diffamation envers Pie XII

## DEUX CINÉASTES ET UN ÉCRIVAIN SONT CONDAMNÉS A ROME

Rome.— « La justice et le droit me paraissent toujours approxi-matifs et mythiques », a déclaré l'écrivain américain Robert Katz, rectivain américain Robert Katz, auteur du livre Mort à Rome, qui vient d'être condamné par un tribunal de la capitale italienne à la peine d'un an et deux mois de réclusion, avec sursis, et 500 000 lires d'amende pour diffamation envers Pie XII. Le producteur Carlo Ponti et le metteur en scène George Pan Costeur en scène George Pan Costeur tucteur carb rona et le met-teur en scène George Pan Cos-matos, qui avaient tiré de cet ouvrage le film « Représaille », ont été condamnés chacun à sept mois d'emprisonnement égale-

Ces peines dont la séverité est critiquée de divers côtés mettent fin à un procès exceptionnel qui porte sur une vieille interrogaporte sur une vieille interroga-tion: Pie XII savait-il que, pour se venger de l'attentat de la via Rasella à Rome, commis le 24 mars 1944 par des partisans, les Allemands préparaient le massacre de la fosse Ardéatine où trois cent trente-cinq détenus allaient trouver la mort? M. Ro-bert Katz y avait récordu nebert Katz y avait répondu par l'affirmative, et les auteurs du film Représaule, interprété par Richard Burton, le suivirent dans cette voie. Mais une nièce du pape défunt, la comtesse Elena Rossignagni, le poursuivit pour diffamation.

Un témoin essentiel était mort entre-temps dans un accident de la circulation : le Père Pfeiffer jésuite, auquel le commandement allemand de Rome aurait fait aliemand de Rome altrait fait part des instructions reques de Berlin. Malgré la disparition de ce témoin, la quatrième section pénale du tribunal de la capitale en a conclu, après vingt-deux mois de procès, à la diffamation.

mille citovens et devrait normalem se tenir au printemps prochain puisque la Cour constitutionnelle a reconnu la validité des deux tiers environ des signatures (il en faut

Une course s'est donc engagée entre les promoteurs du référendur (le petit parti radical et l'hebdoma à tout prix un débat national sur une question aussi épineuse. Il semble bien que l'herbe sera coupée sous le pled des premiers par une nouveile législation. Mais reste à savoir à uel prix ? M. Fortuna, dont le nom fut étroitement associé au début des années 70 au débat sur le divorce, estime que le texte commun établi à partir de six propositions de loi, dé-nature le projet socialiste qui défend l'avortement libre et gratuit pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de

cer à son tour le texte de compromi auquel ses représentants avaien ourtant participé. On a noté, d'autre part, des réticences de l'Union des femmes italiennes (de tendance persuadé que « les grandes batailles ne sont pas gagnées par les avantgardes mais grâce à un large consei sus », comme nous l'affirmait, il y : quelques jours, un membre du comité central, M. Sergio Segra - avait cherché et réussi à s'entendr avec la démocratie chrétienne. Cette der nière en vient d'ailleurs à défendre des positions différentes de celles de la hiérarchie ecclésiastique

Le parti socialiste vient de dénor

Le compromis autorise l'avortement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de la grosses « si un préjudice sérieux » menac « la santé physique ou psychique de la mère », compte tenu de « cer sociales ou tamiliales ». Au-dela des quatre-vinot-dix lours, seul le danger de mort pour la femme, ou de graves anomailes de l'enfant naître « compromettant gravemen la santé ohysique ou psychique de la tement. La décision finale appartien drait, en tout cas, à un médecin d'hôpital. Cette demière disposition est contestée par les partis laïcs (socialiste, social-démocrate, libéral et républicain), tandis que la démocratie chrétienne revient à la charge pour que l'avortement reste comme l'affirmaient les évêques Italiens il y a quelques mols - « un donc remises en question alors que la loi semblalt. Il y a quelques jours encore, sur le point d'être adoptée

ROBERT SOLE.

Et si c'était une histoire? Colorado Saga serait "la bible".

## **Maintenant,**

Place du Théâtre Français, **Roland Eveline** 

Tailleur, Chemisier.

Toujours l'exceptionnelle qualité, sur mesures, flanelle anglaise: 1.650 F.

L'extraordinaire variété du prêt-à-porter, costume 3 pièces, Harris tweed: 965 F.

167, rue St-Honoré - Paris 1<sup>et</sup>. 2604726

Et si c'était un pays? Colorado Saga serait "la terre promise".

### Suisse

## La coalition gouvernementale renonce à son programme commun de législature

De notre correspondant

cal, soussiste, democratique du cen-tre) ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un pro-gramme commun de législature pour la période 1978-1979. Après des semaines de laborieuses trac-tetions leurs représentants ontations, leurs représentants ont anoncé mardi 2 décembre que les pourpariers étaient dans l'impasse.

Les négociations ont essentiel-lement buté sur les propositions de relance économique avancées par les socialistes. Ceux-ci, qui ont obtenu 24,9 % des voix et gagné dix sièges supplémentaires aux leections d'octobre, sont devenus la première formation du pays. Le parti socialiste préconise notamment l'investissement d'un milment l'investissement d'un milliard de francs suisses pour relan-cer l'économie et une participa-tion accrue de l'Etat à la création de nouveaux emplois. Il souhaite également que l'introduction de la T.V.A. soit accompagnée d'une réforme fiscale.

L'opposition la plus vive est venue des radicaux, qui détien-nent les portefeuilles de l'éco-nomie et des finances. Les demonume et des finances, les demo-crates-chrétiens, qui s'ét ale nt d'abord montrés ouverts aux propositions socialistes, ont fina-lement préféré se ranger aux côtés des autres partis « bourgeois ».

L'idée d'un contrat de législa-ture est relativement récente en Suisse. Depuis 1959, les quatre partis de la coalition gouver-naient sans programme concret. C'est en 1971 qu'ils avaient rendu public pour la première fois un document fixant les grandes lignes d'une politique commune. Après cet échec, ils en reviennent à leur pragmatisme traditionnel et ne songent nullement, pour l'instant du moins, à remettre en

Berne. — En raison de divergences en matière économique et financière, les quaire partis de la coalition gouvernementale (radical, socialiste, démocrate-chrétien et Union démocratique du centre de la formule gouvernementale en vigueur. Le 10 décembre prochain, le Pariement reconduira donc le conseil fédéral dans sa composition actuelle : deux socialistes, deux démocrates chrétiques de la formule gouvernementale en vigueur. Le 10 décembre prochain, le Pariement reconduirais en vigueur. Le 10 décembre prochain le prochain de la formule gouvernementale en vigueur. Le 10 décembre prochain le tiens, deux radicaux et un démo-

**EUROPE** 

JEAN-CLAUDE BUHRER.



Nouvelle Collection Boutique

## les Désirables"

des cadeaux originaux et de bon goût. Bague Or et Brillants: 4.900 F

~0> Boutique **JACQUES** SERRA **JOAILLIER** 

40, fg Saint-Honoré - Paris

Tel: 265.0515.

3

ESSAIS-THÉÂTRE

STOCK 2/TEMOIGNER Gérard Mérat **Daniel Bouvet** L'usine de la peur Moi, un médecin

STOCK 2/LUTTER

Svndicat de la Magistrature Au nom du peuple français Socialisme et Entreprise Les entreprises et la gauche

STOCK 2/VIVRE Les Enfants d'Aquarius Daniel Thibon Le manuel de la vie pauvre Le Crispougne

STOCK 2/DIRE Bruno Bettelheim et Daniel Karlin Un autre regard sur la Folie

> Claude Marti Homme d'Oc

## STOCK 2/LIRE

Michèle Sarde Emma Santos La punition d'Arles Le désir fou collections dirigées par Jean-Claude Barreau

## Monde ouvert

Ronald D. Laing Le moi divisé - La politique de la famille Krishnamurti

L'éveil de l'intelligence

Paul-Henry Chombart de Lauwe La culture et le pouvoir

Jean-Claude Barreau Pascal Lainé La femme et ses images La prière et la drogue Olivier Clément

L'autre soleil

## Théâtre ouvert

Rezvani

Capitaine Schelle, capitaine Eçço Serge Behar

Babel 75

J.C. Grumberg Dreytus

ć,

Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil 1789 L'âge d'or 1793

collection dirigée par Lucien Attoun

demain: Stock-Collection Laurence Pernoud



## **AFRIQUE**

### Tunisie

## La réforme de la Constitution renforce le caractère présidentiel du régime

De notre correspondante

Tunis. — « Ordre, liberté, jus-tice » et non plus « Liberté, ordre, justice », telle est désormais la devise de l'Etat tunisien. Cette modification a été votée par l'As-semblée nationale le mardi 2 dé-cembre dans le cadre de la réforme de la Constitution. Bien que les députés aient désormais la possibilité de dépo-

ser une motion de censure en cas de désaccord grave avec l'exécutif, de désaccord grave avec l'exécutif, le caractère présidentiel du régime sort renforcé de cette réforme, débattue depuis cinq ans. Le président de la République peut en effet riposter au vote d'une motion de censure par la dissolution de l'Assemblée et l'organisation de nouvelles élections. C'est seulement au cas où la nouvelle Chambre reprendrait à son compte le même texte de défiance que le chef de l'Etat devrait se retirer.

que le cher de l'Etat devrait se retirer. « Notre régime est fondé exclu-sicement sur la stabilité poli-tique », a souligné le premier ministre, M. Nouira, lors de son intervention dans le débat. C'est pour répondre à cet impératif que le président de la République peut voir son mandat renouvelé « indé-finiment » (1). C'est aussi pour cette raison que le premier minis-tre, qui, « par la nature de ses

### Gabon

### LE GOUVERNEMENT DÉMENT **AVOIR L'INTENTION DE FERMER** L'HOPITAL SCHWEITZER

Libreville (Reuter). - Le gouvernement gabonais a formelle-ment démenti mardi 2 décembre, avoir l'intention de fermer l'hôpital Schweitzer de Lambarèné, à partir du la janvier 1976.
Il affirme que cet établissement, a auquel il a toujours apporté sa contribution financière pour son

bon fonctionnement de puis la mort du docteur Schweitzer en 1065, sera pris en charge par les autorités gabonaises ».

[« Le Monde » du 26 novembre faisant référence à un communiqué diffusé à Paris par l'Association internationale de l'hôpital Schweitzer à Lambaréné et de son œuvre (A. L.S. L.), avait annoncé la fer-meture de l'hôpital de Lambaréné.] fonctions est le plus au courant de tout ce qui touche l'Etat et la vie publique », est le successeur désigné du chef de l'Etat en cas

de vacance du pouvoir, jusqu'à la fin du mandat en cours. En cas d'impossibilité du pre-mier ministre, ce sont, par ordre, le président de l'Assemblée natio-nale et le ministre de la justice qui assument ces fonctions, mais leur rôle se limite alors à la pré-paration d'une nouvelle élection présidentielle.

présidentielle.

Les conditions de la candidature à la présidence ont suscité des discussions. Jusqu'à présent, on exigeait seulement du candidat qu'il ait quarante ans et qu'il soit tunisien depuis deux générarations. Certains députés ont demandé une « garantie supplémentaire » et une « limitation du nombre des candidats » par l'ajout d'une troisième condition : l'appartenance « au parti ou à rajout d'une troisieme condition : l'appartenance « au parti ou à une autre organisation nationale ». M. Nouirn a fait remarquer que le suffrage universel constituait en soi une garantie suffisante. Le débat reste ouvert et a été renvoyé à une commis-

sion ad hoc.

Deux articles de la Constitution prévoient désormais le recours au référendum : en cas de décision politique concernant l'avenir et l'existence du pays (art. 2); en cas de modification de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics (art. 47); dans ce dernier cas, l'Assemblée nationale n'a pas à être salsie au préalable du projet

lable du projet.

M. Nouira a aussi répondu aux M. Nouira a aussi répondu aux députés qui avaient soulevé la question de savoir si l'article 2 de la Constitution — qui stipule que la Tunisie « constitue une partie du Grand Maghreb » — devait être maintenu : « Je leur rappelle, a-t-il dit, que, située en Afrique du Nord, la Tunsie fait partie géographiquement du Grand Maghreb. Je ne rois aucune raison pour supprimer le paragraphe son pour supprimer le paragraphe affirmant cette appartenance.» MANUÈLE PEYROL,

(1) Jusqu'ici le che' de l'Etat, élu pour cinq ans, n'était pas rééligible plus de trois fois consécutives, ce qui avait d'ailieurs nécessité e à titre exceptionnel » l'élection à vie du président Bourguiba, qui n'aurait pu, constitutionnellement, demeurer che' de l'Etat à l'expiration de son actuel mandat.

## Comores

## Le président du Conseil éxécutif critique violemment la politique française

Dans une allocution prononcée cutif national des Comores, a e 28 novembre à Moroni, et dont critique l'attitude de la France e texte a été connu à Paris en ces termes : vec retard, M. Sald Mohamed « ... Les autorités françaises, qui le texte a été connu à Paris avec retard, M. Sald Mohamed Jaffar, président du Conseil exé-

## Le conflit angolais

## LE REPRÉSENTANT DES ÉTATS-UNIS A L'ONU ACCUSE L'U.R.S.S. DE VOULOIR

« COLONISER L'AFRIQUE » - M. Moynihan, représentant perunles, a accusé mardí 2 décembre l'Union soviétique de vouloir a coloniser l'Afrique », « En ce moment, par exemple, a-t-il dit deraut un colloque sur la politique internatio-nale organisé par une fondation privée, les Soviétiques débarquent des soldats non seulement cubains, mais également sorietiques, sur la côte sud-onest de l'Afrique, cela alors même qu'ils consolident leurs points d'appui militaires sur la côte ord-est de ce continent. »

Parlant des rapports Est-Onest, et Parlant des rapports Est-Onest, et répondant sans doute à l'article publié par les « Izvestia », dans lequel le quotidien soviétique rappelait que la détente « n'a jamals signifié la fin de la lutte anti-impérialiste » (« le Monde » du 3 décembre). M. Moynihan a fait observer que « les dirigeants soviétiques ont sans cesse affirmé que la détente ne signifiait pas la fin de la compétition idéologique. Peutétre n'ont-ils nas assez soulleré de la competition ideologique. Petitre r'out-lis pas assez souligne qu'elle signifialt son intensification. C'est à nous de nous en aperceroir, pas à eux de le proclamer ». M. Moyaihan a pris pour exemple la résolution de l'ONU assimilant le sionisme à une forme de racisme.

« L'U. R. S. S., a-t-il dit. était der-

rière cette Initiative. » M. George Kennan, l'ancien artisan de la politique d'endiguement (« containment »), a Jérlaré qu'à son avis l'Angola, le Proche-Orient et la Corée constituaient aujour-d'uni trois « tests sévères » pour les relations entre les États-Unis et I'U. R. S. S.

s'étaient engagées à assurer l'unité de l'Archipel, n'ont pas tenu leur promesse. Nous avons espéré fusqu'au bout qu'un compromis serait trouvé, mais nous devons, aujourd'hui, nous rendre à l'évidence. Nous avons devant nous une détermination brutale et bornée de briser l'unité de notre pays, et nous constatons que ces autorités françaises, qui n'ont pas réussi à nous faire céder sur ces points, vont tenter maintenant de briser notre économie, notre administration, en coupant brutalement l'assistance technique et en nous retirant brusquement toutes ressources financières. s'étaient engagées à assurer l'unité toules ressources financières.

» Nous ne cederons pas, je le s Nous ne cèderons pas, je le répète, nous ne céderons pas, et nous ne devons pas céder. Ces autorités peuvent tenter, par dépit, par vengeance, de nous briser; elles en porteront seules la responsabilité. s

Evoquant le séparatisme mahorais. M. Said Mohamed Jaffar a dit:

« Vis-à-vis de Mayotte, ces autorités françaises commettent une lourde erreur. Alors que les Etats-Unis même se sont retirés du Vietnam réunifié, le gouvernement français va s'engager

nement français va s'engage dans une aventure coloniale ana dans une aventure coloniale anachronique qui est vouée à l'échec.
» De cette impasse on ne sortira que par la violence, je le
déplore sincèrement... Bientôt.
rous verrez qu'à Mayotte les
ieunes Comoriens feront, hêtas!
l'apprentissage de la violence.
C'est Bayotte même qui organisera sa résistance contre l'occupant... et si cette résistance est
brutale et cruelle, c'est le gouvernement français qui en portera
la responsabilité et la honte... »

 M. Kenneth Kaunda, chef de l'Etat zambien a procédé lundi 1ª décembre à un remaniement ministériel Le portefeuille des finances a été confié à M. Luke Mwananshiku, ancien secrétaire général de ce ministère. Il rem-place M. Alexandre Chikwadan, qui devient ministre du loge-ment. — (Reuler.)

Et si c'était un cirque ? Colorado Saga serait "Barnum".

## PROCHE-ORIENT

## LES RAIDS CONTRE DES CAMPS PALESTINIENS AU LIBAN

## Un acte préventif ou politique ?

(Suite de la première page.) En d'autres termes l'OLP., si cette organisation devait franchir le pas décisif de la négociation.

M. Ygal Allon, ministre des affaires étrangères, ne serait pas très éloigné de cette position conciliante.

ciliante.

La presse de ce mercredi 3 décembre témoigne de la réalité du conflit. Le quotidien gouvernemental Davar annonce en manchette : « Rabin et Peres contre tout changement d'attitude à l'égard du problème palestinien : confrontation possible entre le premier ministre et le ministre des affaires étrangères. »

La démonstration de force

La démonstration de force contre les camps palestiniens au Liban traduit sans doute la détermination de M. Rabin et de son ministre de la défense de ne

son ministre de la défense de ne pas cèder aux « capitulards » et aussi le souci d'apaiser une opinion publique désorientée, voire désespérée, par des révers diplomatiques successifs.

Elles apparaissent être aussi une manière d'adresser une mise en garde à l'O.I.P., aux Étais-Unis et à tous ceux qui s'évertueraient à imposer à Israël un dialogue, même indirect, avec la centrale des fedayin. Les effets possibles des raids de mardi serviraient suffisamment la politique de M. Rabin pour apporter que de M. Rabin pour apporter quelque justification à son calcul:

1) Le fait qu'une centaine de personnes, dont des femmes et des enfants, aient été trees risque d'exacerber les passions chez les Palestiniens. Leurs dirigeants pourraient être contraints à

durcir leurs positions, à un mo-ment où les modérés au sein de l'OLP, paraissent avoir le vent en poupe. Il est remarquable de en poupe. Il est renaduant de noter à ce propos que M. Arafat ait donné sa caution. dans le communiqué publié le 28 novem-bre à l'issue de sa visite à Moscou, bre à l'issue de sa visite à Moscou, à a la création d'un Etat national en territoire palestinien ». En d'autres termes, le président de l'O.L.P. adinet, publiquement, le principe de deux Etats. l'un juif. l'autre palestinien. Pourrait-ill maintenir cette position, face à ses détracteurs, si les raids israéliens devalent se poursuivre?

29) Les bombardements de mardi risquent, d'autres part, d'alimenter la guerre civile au Liban, où la détente s'esquissait, des derniers jours, à la suite de la mission de M. Couve de Murville. Les bombardements, la mort de citoyens libanals, de confession musulmane, ne vont-ils pas, pour le moins, relancer les polémiques

le moins, relancer les polémiques concernant la présence des fedayin dans le pays? Une telle évolution ne serait pas pour déplaire à M. Rabin, qui reproche, précisément, au gouvernement de Beyrouth de donner asile à des fartrristes » provouvent ainsi « terroristes », provoquant ainsi les raids « préventifs », de « représailles » ou « punitifs » de l'Etat

Diverses chancelleries étrangeres n'ont pas tort de s'inquiéter de l'évolution du conflit au de l'evolution du confit au Proche-Orient. Ne devrait-elles pas maintenant, à l'épreuve de l'expérience, se préoccuper davan-tage du problème palestinien que de celui du Sinzi ou du Golan?

ERIC ROULEAU.

## A TRAVERS LE MONDE

### Argentine

• UNE RECRUDESCENCE DU TERRORISME DEXTREME DROITE EN ARGENTINE a DROITE EN ARGENTINE a provoqué la mort d'au moins vingt-quatre personnes, entre le 27 novembre et le 3 décembre. Dans la seule ville de Tucuman, dans le nord du pays, onze assassinats ont été perpétrés en deux jours. Une organisation, se faisant appeler « Dieu, la patrie ou la mort », a revendiqué un attenmort », a revendiqué un attentat au cours duquel sept per-sonnes ont trouve la mort. Près de sept cents personnes ont péri de mort violente pour des raisons politiques depuis le début de 1975 en Argentine. — (AFP, AP.)

## Canada

 APRES QUARANTE - TROIS JOURS DE GREVE, les pos-tiers canadiens ont repris le travail le mardi 2 décembre. levé après ratification à une très faible majorité (51,8%) des accords conclus samedi entre le syndicat des postiers et l'administration des postes canadiennes. Ces accords prévoient une augmentation de 1,70 dollar du salaire horaire pour les trente mois à venir. Jusqu'à nouvel ordre, les Ca-nadiens ne pourront pas envoyer de courrier vers l'étranger, indique - t - on au ministère des postes. — (A.F.P., Reuter.)

## Corée du Sud

• SEPT ETUDIANTS SUD-COREENS ONT ETE CONDAMNES mardi 2 décembre à des peines allant de quatre à dix ans de prison par un tribunal qui siégeait à huisclos. Inculpés, comme leurs camarades, d'avoir violé un décret interdisant les activités anti-gouvernementales, treize autres étudiants ont été condamnés à des peines allant d'un an et demi à huit ans de prison. Il s'agit de catholiques accusés d'avoir créé en mai un comité d'étudiants dans le cadre d'un « complot » visant à organiser des manifestations hostiles au règime — (AP.)

## **Grande-Bretagne**

■ LES DEPUTES NATIONALISTES GALLOIS à la Chambre des communes ont lancè, mardi 2 décembre, un appel en faveur de la libération de M. Yann Fouéré, arrêté au cours des opérations de pollee lancées en octobre dernier contre les mouvements autonomistes bretons (le Monde du 25 octobre). Ils « déplorent la politique d'oppression du la solitique d'oppression du gouvernement français en Bre-tagne, et en particuler l'arres-tation de ce vieux dirigeant modère et respecté ».

## Japon

TOKYO LAISSERA LES
ETATS-UNIS UTILISER
LEURS BASES AU JAPON
comme ils l'entendent, dans
l'éventualité d'un développement de la situation coréanne ETATS-UNIS UTILISER LEURS BABES AU JAPON comme ils l'entendent, dans l'éventualité d'un développement de la situation coréanne rendant nécessaire une intervention américaine, a déclaré mardi 2 décembre M. Micita Sakata, ministre d'Etat, directeur du bureau japonals de défense. Il a ajouté qu'a u y aurait la paix en Corée tant que Washington y maintien-

drait des troupes », et que celles-ci ne se reliteralent qu'avec « la certitude du maintien de la poir et de la stabilité dans cette zone ». a stantite dans cette zone ».

M. Sakata a précisé que le Japon n'avait pas l'intention de prendre la relève des Américains dans ce domaine. De toute façon, a-t-il ajouté, la Constitution japonaise y fait obstacle. — (A.F.P.)

## République Sud-Africaine

CINQ ETUDIANTS ont été arrêtés le mardi 2 décembre, à Johannesburg, et incarcérés en vertu de la loi sur la represen vertu de la loi sur la repres-sion du communisme, qui auto-rise la détention d'un suspect pendant cent quatre vingta jours sans jugement. L'une des personnes arrêtées est M. Gien Moss, ancien président du con-seil des représentants des étu-diants de l'université Witwa-tersrand de Johannesburg.

## Les Israéliens auraient utilisé des bombes à retardement et des engins sophistiqués

mardi 2 décembre sur diverses regions du Liban (le Monde du 3 décembre) ont été parmi les regions du Liban ile Monde du 3 décembrei ont été parmi les plus meurtriers de ces dernières années. Selon les indications de diverses sources en provenance du Nord-Liban et de la région de Nabatieh (Sud-Liban), le bilan pourrait s'élever à plus d'une centaine de morts, libannis et palestiniens. Le journal l'Orientle Jour cite ce mercredi matin le chiffre de cent onze tués et de cent quarante blessés. Les bombardements effectués dans le secteur des camps palestiniens de Nahr-El-Bared et de Badaoui iprès de Tripoli auralent fait soixante-seize morts. Au sud-Liban, le nombre des morts s'élèverait à une vingtaine. Selon l'agence palestinienne Wafa, douze enfants et dix-huit femmes se trouveraient parmi les morts, et quinze enfants et trente-sept femmes parmi les blessés. Le journal Al Hayal estime pour sa part que les « deux tiers des morts et des blessés sont des femmes et des enfants ». Selon des informations recueillies dans la région de Tripoli, le nombre éleve des victimes serait du au manque de précision des lies dans la region de Tripoli, le nombre élevé des victimes serait dù au manque de précision des bombardements en raison de l'intensité de la défénse antiaérienne i i ba naise et palestinienne. Les bombes ont dû être làchées à haute altitude, les pilotes ne voulant pas se risquer à proximité des objectifs. D'autre part, on affirme de source libanaise compétente que des combes à retardement » ont été inncées par les appareils, et des engins sophistiqués tels que les bombes américaines Smart ont

Les bombardements aériens du été utilisés. Le commandeme de l'armée a publié un comm niqué mettant la population earde contre les bombes à reta dement et invitant les citovens signaler tout objet suspect : poste de gendarmerie le pli proche.

• A TEL-AVIV, le minist Israélien de la défense, M. St mont Pérès, a déclaré ce mercre matin, en réponse à une questi-du Maarin, que le bombardeme de a bases de fedayin » mardi p les forces de l'air israélienn « était une opération préventi et non de représailles », « L'arm israclienne, a - t - il dit, agit fonction de renseignements obt nus et minuticusement control Ces renscignements indiquaient concentration d'importants effe concentration d'importants effe concentration dans les objects visés. d'importants effectifs jedayin prêts à procéder à d opérations contre Israël. » Les co respondants militaires israélie écrivent pour leur part que principal poste de commandeme de l'organisation Al Salka, ; Sud-Liban, a été détruit mar par les bombes israéliennes. ( P.C. et un parc de véhicules « l'Organisation, qui a été sévèr ment atteint, se trouvalent Nabatieh, ajoutent les correspo dants.

Dans la soirée de mardi, d tirs de roquettes à partir du te ritoire libanais ont été signal contre les localités israéllenn frontalière de Kiryat-Shmorie Nahariya, Safed et Metouli Selon un porte-parole palestinte il s'agirait d'operations de réto sion motivées par les raids isra

1. 经通过等

S 11848

o carics

(1827a - 1888)

V . - DIC

had suk

ង់ មែលមក្ស **ខែល** 

CH SHINA



## M. Gromyko rejette la proposition américaine d'une pré-conférence de Genève, sans l'O.L.P.

Le ministre soviétique des affaires étran-gères, M. Gromyko, a rejeté, mardi 2 décembre, la proposition américaine de réunir, sans la participation de l'O.L.P., une conférence non officielle pour préparer la conférence de Ge-nève sur la paix au Proche-Orient. Prenant la parole, au cours d'un dîner qu'il offrait à son homologue koweitien, M. Sabah El Ahmed El Sabah, en visite officielle, M. Gromyko a critique ceux qui, après que l'URSS. eut pro-pose la reprise de la conférence de Genève sur la paix au Proche-Orient, ont suggére l'idée d'une réunion non officielle ». Selon ces per-sonnes, a poursuivi M. Gromyko, « une telle réunion éviterait que l'O.L.P. participe à la conférence elle-même ».

· La seule façon correcte d'examiner le problème du Proche-Orient, a poursuivi M. Gro-myko, est de convoquer la conférence de

Washington — En décidant d'accepter le compromis, approuve ultérieurement par le Conseil de sécurité, sur la participation de l'O.L.P. au débat de janvier prochain sur le problème du Proche-Orient. « y compris la question palestinianne », M. Kissinger a pris un risque calculé. C'est en effet sur ses instructions que la délégation américaine aux Nations unies a renoncé à s'opposer à la déciaration de M. Mails, président du Conseil de sécurité « interprétant le vou de la majorité » d'inviter les représentants de l'O.L.P. à participer à la discussion. Certes, le secrétaire d'Etat verra s'accroître le nombre de ses adversaires, notamment Washington - En décidant d'Etat verra s'accroître le nombre de ses adversaires, notamment dans la Communaute juive de New-York, mais les réactions dans la presse américaine et au Congrès semblent justifier son caicul. Des journaux comme le Washington Post ou le New-York Times, peu suspects de favoriser les Arabes, mettent en garde Israël contre une attitude trop Genève, à laquelle les représentants de l'Orga nisation de libération de la Palestine ont le droit d'assister à part entière.

• A JERUSALEM, le Parlement israélien s repoussé par 57 voix contre 31 une motion de défiance présentée par l'opposition nationaliste selon laquelle l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité assortissant de conditions politiques le renouvellement du mandat de l'ONU constituait une très grave défaite politique pour Israël -. Au cours du débat, M. Ra-bin a accusé la Syrie, l'U.R.S.S. et l'O.I.P. de tenter de faire obstruction à toute initiative positive an Proche-Orient. An lieu de favori-ser des négociations entre Israèl et ses voisins, a-t-il dit, elles cherchent à enflammer le problème palestinien, comme si ce problème était la canse fondamentale du conflit israélo-

De notre correspondant bats de l'ONU est une « décision

à courte vue, contraire aux inté-rêts d'Israël »...

A dire vrai, une comparaison entre les éditoriaux des journaux d'il y a un an avec ceux d'aujourd'hui fait ressortir à quel point l'opinion américaine a évolué au sujet des Palestiniens. A cet égard, les efforts de la propagande arabe, l'insistance manifestée par le président Sadate lors de sa récente visite aux Etats-Unis, n'ont pas été vains... De son côté, le département d'Etat a continué d'affirmer mardi que la décision de voter pour le compromis au Conseil de sécurité ne contredisait pas les engagements pris envers Israél, avec qui, dit-on, le gouvernement américain a été en « contact et et roit » pendant toutes les négocitott » pendant toutes les négo-ciations avec les autres membres de l'instance internationale. La prolongation du mandat des forces des Nations unles dans le forces des Nations unies dans le Golan, considérée comme « vitale » pour les perspectives de paix au Proche-Orient, impliquait de re-noncer au veto. On rappelle que M. Moynihan, représentant amé-ricain, a. bien souligné que son vote se référait exclusivement au droit du Conseil de sécurité de se saisir de n'importe quel problème saisir de n'importe quel problème

américain, répète-t-on, n'a pas changé d'attitude à l'égard de l'OLP. Il réserve sa position sur le fond du problème, et s'opposera à toute résolution préjudiciable aux intérêts d'Israël. On ajoute que la participation de l'OLP, à la discussion de janvier n'impitque pas que le gouvernement américain soit obligé de négocier avec lui.

americain soft obligé de négocier avec lui.

C'est sans doute pour apaiser Israël, et mettre en évidence la permanence des engagements américains, que Washington a adressé lundi une note officielle à Moscou qui reprend la suggestion faite en septembre par M. Kissinger de réunir une conférence préparatoire groupant l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, Israël et les deux grandes puissances coprésidentes de la Conférence de Genève. La note précise que, pour arriver à une paix durable, il faudra résoudre le problème palestinien, mais que seuls les participants à la première conférence de Genève peuvent inviter d'autres parties à la négociation. La conférence s préparatoire », dans l'optique américaine, se tiendrait sans l'OLP, mais a la question de sa participation à la conférence plénière qui suivra pourrait et re abordée au cours de la réunion préparatoire »...

HENRI PIERRE.

HENRI PIERRE.



## Arabes et Israéliens deux ans après la guerre d'octobre

III. - La démilitarisation ou l'escalade

du détroit de Tiran — ce qui se produisit en 1987 — et l'entrée d'armées arabes en Jordanie. Pourtant le Sinal a bien été démilitarisé de facto par l'Egypte pendant près de dix ans, de 1957 à 1967. Avant d'y envoyer le gros de son armée un peu avant la guerre de six jours. N'asser n'y maintenait, que deux cent cinquante chars environ, ce qui avait permis à Israël de n'immobiliser à sa frontière sud qu'un bataillen et quelques douzaines de chars.

Il n'est pas difficile d'imaginer

Jérusalem-Le Caire. Un moyen important qu'a Israél d'assurer sa sécurité, après la conclusion d'un traité de paix, est de demander la démilitarisation plus ou moins complète des territoires restitués. Or c'est là un des sujets qui sont le moins discutés en Israél : officiellement, parce que l'on « n'y croit pas » et que, par exemple, les petites sones démilitarisées prévues par les accords d'armistice de 1949, à la frontière avec la Syrie, ont toujours été volcées par les uns et par les autres. Pourtant, ce septicisme contredit l'insistance à sa frontière sud qu'un hataillon et quelques douzaines de chars.

Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une démilitarisation formelle du Sinal fera obligatoirement partie d'un règlement de paix. Ce désert est essentiellement une zone tampon entre l'Egypte et son voisin de l'Est, quel qu'il soit, et l'on ne voit pas pourquoi il serait nécessaire d'y concentrer des troupes, sinon dans une intention agressive. Le président Sadate, dit-on au Caire, est prêt à accepter, le moment venu, une démilitarisation au moins partielle de la zone, et d'ailleurs le dernier accord intérimaire israélo-égyptien a été un pas dans cette direction : les forces égyptiennes à l'est du canal sont limitées, et le système d'inspection mis en place dans la région des cols pourrait préfiquer le contrôle futur de l'ensemble : à la fois inerte (avec les «senseurs » électroniques) et mobile, international — car les Americains prèsents pourront être complétés ou remplacés par d'autres contingents fournis par l'ONU — et national, les Israéllens demandant en tout état de cause à conserver un ou piusieurs postes d'observation, tel celui cause à conserver un ou plusieurs postes d'observation, tel celui d'Oum-Khashiba.

Au Caire, certains préféreraient que ces stations nationales soient

et les services qui font

■ La qualité de la vie.

Elles sont gratuites

sur simple demande.

hiver 75/76.

Nous y croyons. Jugez-en grâce à nos 2 brochures

De notre envoyé spécial MICHEL TATU remplacées par des patrouilles mixtes israélo-égyptiennes; mais l'on semble admettre que la présence d'inspecteurs israéliens serait compatible avec la souveraineté égyptienne, surtout si elle va de pair avec une présence au moins symbolique d'inspecteurs égyptiens dans le Néguev.

Un a expérience d'armements limités tentée précédemment entre l'Egypte et Israël n'a pas été heureuse, il est vrai : l'avance vers le canal au cours de l'été 1970 des batteries de missiles Sam, en violation de l'entente intervenue sous l'égide de M. Rogers, et qui mit fin à la guerre d'usure, offrit aux troupes égyptiennes la couverture antisérienne qui leur permit de traverser le canal trois ans plus tard. Mais il serait plus facile de contrôler une démilitarisation du désert, à l'est des cols du Sinai par exemple, surtout si cette démilitarisation est quasi totale et interdit la construction de grands aérodiones, dépôts et autres ouvrages permettant le déploiement d'une armée. En cas de violation, Israël disposerait d'un temps suffisant

pour mobiliser et n'aurait pas de peine, militairement, à réoccuper au moins la partie du Sinaî pro-che de ses frontières.

Les mêmes principes devraient s'appliquer au Golan, mais de manière encore plus rigoureuse, puisque la zone manque d'épaisseur. L'interdiction de toute construction militaire pourrait aller de pair avec le maintien d'ouvrages défensifs interdisant ou freinant toute pénétration hostile, tels que les fossés antichars déjà creusés par les Israéliens. Ces derniers seraient en droit, là au s.s.l, d'exiger le maintien de postes d'observation, parallèlement à une inspection internationale forcément plus aléatoire. Sans doute le président Assad ne paralt-il pas prêt à accepte pour le moment d'envisager une toutes ces conditions (il n'accepte pour le moment d'envisager une démilitarisation que si une zone égale est démilitarisée du côté israétien), mais il lui sera plus difficile de refuser les concessions le jour où il aura en face de lui un gouvernement mêt à restituer le Golan, et non pas à y multiplier les colonies juives...

### Pas d'armées arabes en Cisjordanie

La question du statut militaire de l'éventuel Etat palestinien créé en Cisjordanie et à Gaza ne peut en Cisjordanie et à Gaza ne peut être abordée dans les mêmes termes car, à moins que cet Etat ne soit intégré à la Jordanie — solution qui a les préférences de M. Rabin, — il voudra tout naturellement avoir ses forces armées sous peine d'être condamné à la condition d'Etat-croupion. Toutefois, le million d'Arabes qui vivent dans ces deux zones ne peuvent représenter une menace militaire pour les trois millions d'Israéliens, malgré l'imbrication des frontères. Aussi les « colombes » israéliennes, tel l'ancien général Peled, préconisent-elles une solution intermédiaire: les forces de l'Etat palestinten ne seratent pas limipalestinlen ne seralent pas limi-tées, mais celui-ci s'interdirait de recevoir sur son sol les armées d'autres Etats arabes. En cas de violations — aisément détectables,

accepter toutes ces conditions, qui impliquent notamment une évolution radicale de la philosophie de l'O.L.P. Mais eiles sont aujour-d'hui encore plus théoriques en raison du refus des dirigeants profétiques de dirigeants profétiques de manuelles de dirigeants de dirigeants de directions de direc israéllens de prometire la restitu-tion des territoires occupés et même de préciser quelles fron-tières is entendent conserver. Pourquoi ce refus ? Il n'est pas Pourquoi ce refus? Il n'est pas prouvé, comme on l'indique par-fois, que l'opinion israélienne « n'est prête à accepter les concessions que par petits pa-quets ». Les sondages prouvent qu'une bonne partie de la popula-tion est prête à renoncer aux territoires en échange de la paix, et d'ailleurs la prudence derrière laquelle se réfugie le gouverne-ment conduit moins aux conces-sions ou aux surenchères des sions qu'aux surenchères

violations — aisément détectables, par exemple, par des postes d'observation nationaux ou internationaux près des ponts du Jourdain — Israël ferait savoir qu'il déclaration de non-annexion serait contraire au principe traditionaux près des ponts du Jourdain déclaration de non-annexion serait contraire au principe traditional des négociations sans rait sans doute pas de peine à reprendre le contrôle du territoire jusqu'au Jourdain.

Rien n'indique encore que les Arabes soient « mûrs » pour accepte l'idée de s'en dessaisir.

## Vers les armements nucléaires?

Enfin, l'autre branche de l'al-ternative ne peut être, une fois passés les effets bénéfiques et provisoires du dernier accord israélo-égyptien, que le retour à létat de ni guerre ni paix que l'on a connu entre 1967 et 1973, et, par conséquent, un nouveau recours des Arabes à la guerre.

Sans doute une telle perspective Sans doute une telle perspective est-elle exclue avant les élections américaines et plus probablement avant les années 1978 ou 1979, en raison de l'attitude modérée du président Sadate et des insuffisances de l'Egypte en armements. Sans doute aussi la Syrie ne peut-elle faire la guerre toute seule; son armement n'est d'allieurs, quoi qu'on en dise, qu'à peine supérieur en quantité à celui qu'elle avait en octobre 1973, alors que celui d'Israël s'est considéraqu'elle avait en occome 1973, alors que celui d'Israël s'est considéra-hiement acuru. Mais tout indique qu'un nouveau conflit serait plus dangereux sur le plan internatio-nal et plus meurtrier pour les

populations civiles. Celles-ci ont été relativement épargnées il y a deux ans, mais la Syrie n'en avait pas moins tiré qualques mis-siles sol-sol sur des kibboutzim israellens, ce qui avait conduit Israel à exercer de sévères repré-sailles contre l'économie syrienne

Au bout du compte, c'est l'esca-lade nucléaire qui menace. On en parle de plus en plus ouverte-ment dans les milieux spécialisés, puisque la fabrication d'armes atomiques par Israël, notamment dans le vaste complexe — sévère-ment gardé — près de Dimona, sur la route de la mer Morte, est devenu un secret de Polichinelle, éventé même par M. Colby, ancien

plus longue portée encore.

forces principales en présence dans le conflit resteront classi-ques au cours des cing ou diz pro-chaines années » : mais, précisédirecteur de la C.I.A. On en parle aussi dans les milieux gouvernementaux de Jérusalem, puisque, selon une déclaration de M. Rabin faite à la conférence sur la guerre d'octobre, on assiste à « un effort non déclaré des pays arabes pour jabriquer ou obtenir des armes mucléaires ».

Le chef du gouvernement israélien s'empresse d'ajouter que « les lancer dans une aventure alors que la témérité d'un seul d'entre eux suffirait à anéantir l'Etat juif.

### La seconde chance d'Israël

Faute d'un règlement d'ensemble, les perspectives à long terme sont donc fort sombres, mais celles du court terme ne le sont guère moins. L'Etat juif dépense aujourd'hui 22 millards de livres israéliennes pour sa défense, soit, en monnaie constante, près de vingt fois plus qu'en 1962 et quatre fois plus qu'en 1972. La part du budget militaire dans le produit national brut est passée, en dix ons, de 10,8 % à 26,8 % cette année. Surtout, l'aide américaine finance 42 % de ce même budget, le montant des achats d'armes aux Etats-Unis ayant triplé au cours des trois dernières années. Pendant combien de temps les Etats-Unis continueront-ils, comme l'écrivait rée ce m me n t James Reston à « payer 2 milliards de dollars par an pour perpétuer une impasse, en achelant les combatiants arec les jonds d'un Trésor américain en difficulté »? Conscients qu'un nouveau conflit pousserait l'escalade un peu plus haut, et un jour jusqu'au seuil nucléaire, réintroduirait les Soviétiques dans la région

qu'an seuil nucléaire, réintrodui-rait les Soviétiques dans la région et même en Egypte, provoquerait un nouvel embargo pétroller et de nouvelles difficultés avec les alliés européens. Washington ne va-t-il européens, Washington ne va-t-il pas demander à son protégé de réduire ses prétentions? C'est bien ce qui s'est passé avec les accords de dégagement négociés par M. Kissinger, qui, tous, ont entraîné des concessions israéiennes, mais, jusqu'à présent, les Riats-Unis n'ont pas demandé à Israël d'abattre ses cartes à propos des frontières. Or ils sont en droit de savoir où l'Etat juif entend les mener, a-t-on entendu dire, à mi-voix il est vrai, dans les conloirs de la conférence de Jérusalem.

La politique des petits pas aura, en tout cas, bientôt fait son temps, puisque les dirigeants actuels de Jérusalem n'envisagent pas de retrait, autre que symbo-lique, des hauteurs du Golan. Or lique, des hauteurs du Golan. Or il n'y aura pes de règlement d'ensemble sans règlement de la question des territoires occupés: autant la guerre de six jours a montré aux Arabes les dangers qu'entrainait une « danse du scalp » menée de manière irresponsable autour de l'Etat juif. autant celle de 1973 aurait du convaincre Israèl qu'il n'y aura pas de paix sans un retour aux frontières de 1967.

En même temps, cette guerre a rétabit l'équilibre militaire et psychologique entre les belligérants, et offert des conditions favorables à un règlement, qui ne se retrouveront pas de si tôt dans la région. Déjà, en 1947, comme le note Nahum Goldmann (1), Israël a eu la chance de naitre « à la dernière minute », alors que la période coloniale touchait à sa fin : quinze ans plus tard, on n'aurait jamais trouvé une majorité à l'ONU pour décider du partage de la Falestine contre la volonté un an i me des Arabes. Aujourd'hui, l'Estat juif a enfin une chance sérieuse de se faire admettre par ses voisins, profitant admetre par ses voisins, profitant d'une conjonction de dirigeants arabes modèrès, d'une bonne situation militaire, de la protection américaine et de ce qui subsiste de détente Est-Ouest, Saura-t-il esière ette scennée. Saura-t-il saisir cette seconde chance et se résoudre aux sacri-fices nécessaires ?

(1) Dans son livre : Où va Israël ? (Calmann-Lévy).

## Actuellement, l'un des meilleurs placements: **les lithographies et gravures rares**

Les véritables lithographies et les gra- leurs en renvoyant tout de suite le coubles objets de collection : on en tire tout l'agrément que procurent les œuvres d'art et on peut se constituer un véri-table capital à l'abri des dépréclations

monétai

Arnaud de Vergre édite à tirage limité des gravures et des lithographies selon les méthodes artisanales traditionnel sailes contre l'économie syrienne et sur Damas. Depuis lors, la Syrie a reçu des missiles soviétiques Scud à plus longue portée (elle en détiendrait de neuf à douze, selon les experis de Jérussalem) et Israël veut se doter de fusées américaines Pershing, à plus longue portée encore. à l'amateur d'art, il est possible d'ac-quérir ces œuvres d'art à des conditions lithographies et gravures peuvent pren-dre de la valeur avec les années. Vous pouvez obtenir une documentation complète avec reproductions en cou-

"Un western total"..."Un opéra fabuleux"... "la bible". "la ferre promise"... "Barmim"... IAMAIS LA CRITIQUE WAVAIT FIFE AUSSI IMAGINATIVE POUR PARLER D'UN ROMAN. Colorado Saga; Un livre qui dépasse l'évênement littéraire.

FLAMMARION

w.

Il y a une senle façon d'apporter de la paix et du silence dans nos villes, rendre de nouveau l'air villes, rendre de nouveau l'air respirable. C'est que tous les moteurs

usviennent electriques.

Beaucoup de gens conscients du problème de pollution, pensent que les transports en commun urbains faisant appel à des batterles d'accumulateurs sont un gra impossible. deviennent électriques. reve impossible.

Mais ils ont tort.

La plus grande partie des autobus opérant au cœur des villes, les fourgonnettes de livraison et des feurs propositions par les sur la faction de livraison et des feurs propositions par les sur la factie partie par la factie partie par la factie partie par

fourçonnettes de livraison et des taxis pourraient rouler sur hatteries aujourd'hui.

Nous avons déjà mis en service à Manchester, Angleterre un bus de cinquante places, assurant un service journalier. Ainsi que cinquante fourgonnettes PTT au cocur de Lendres.

La technique qui peut faire de Paris la ville la plus propre et la plus calme d'Europe existe aujourd'hui.

Etes-vous prêt à le faire?

Appelez Chloride France, 88 Rue des Blanc Murs, B.P. No. 65, 94400 Vitry sur Seine. Tel: 677 26 37.



usa mexique Des circuits, séjours ou circuits-séjours, la qualité de la vie en vacances. tous frais compris dans le monde entier. Des avions réquiers. des hôtels sélectionnes, des petits groupes francophones.

Weistiel GOOM

Après avoir décrit la si-

tuation sur les fronts du

Golan et du Sinai, Michel Tatu a évoqué les conditions

d'un règlement global du conflit (« le Monde» des 2 et 3 décembre). Le seul moyen pour Israël d'obtenir

la paix est de s'engager à évacuer les territoires con-

et par les autres. Pourtant, ce scepticisme contredit l'insistance mise par les militaires israéliens à conserver le maximum de points d'observation avancés sur le Go-tan, des stations d'alerte autour des cols du Sinal, etc. Si, inalgré les moyens modernes de détection tout le monde pouvait tricher im-penément, à quoi bon chercher à voir ce qui se passe?

Il est vial que le manque d'in-térêt pour la démilitarisation ne date pas d'hier. Dans une des rares études publiées sur le sujet, M. Yair Evron rappelle qu'en 1957, au moment de la 'première évacuation du Sinal, le gouverne-men israélien n'avait pas demandé de démilitarisation du territaire

ha démilitarisation du territoire, ni annoncé que l'entrée en masse de l'armée égyptienne le long des frontières du Néguev constitue-rait un casus belli : seuls étaient

mir ce qui se passe ?

quis en 1967.

egypte bangkok le tourisme français croit à la qualité de la vie en vacances Des détails dans les prestations

> le tourisme français uc. 77 96, rue de la Victoire 75429 Paris Tel. 285.38.38

32, avenue Félix-Faure 75015 Paris Tél. 285.38.38 poste 244 122, avenue Gabriel-Péri 93400 Saint-Ouen Tél. 285.38.38 poste 280 SUCCUISAIOS : CAEN, EVREUX, LE HAVRE, LILLE, ROUBAIX, ROUEN, BRUXELLES

baléares tunisie

canaries

sud marocain

afrique du sud

## « Le président Giscard d'Estaing nous paraît avoir l'esprit beaucoup plus décolonisé que ses prédécesseurs» nous déclare M. Ould Daddah

Nouakchott. - Souriant et calme comme toujours, le Nous discutons avec les anciens cheveu dru et la courte barbe un peu plus blancs, peut-être, le président Moktar Ould Daddah a bien voulu, à l'occasion des fêtes du quinzième anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie, recevoir l'envoyé du « Monde ». En janvier 1973, c'est par une interview à notre journal qu'il avait annoncé sa décision de rompre les négociations sur la révision des accords de coopération avec la France. A la veille de sa visite à Paris, dont la préparation avait pour-tant été marqués de quelques maleutendus d'ordre proto-colaire, il nous a confirmé que les rapports des deux pays s'étaient considérablement améliorés. C'est dans une autre direction, celle du Sahara occidental, que se tournent désormals les regards des Mauritaniens.

donné u n e interview a u Monde à un moment difficle des relations franco-mauritaniennes. Peut-on dire que votre visite à Paris consacre leur amélioration?

— Les rapports de nos deux pays sont effectivement bien meilleurs, Le président Giscard d'Estaing nous paraît avoir l'esprit beaucoup plus décolonisé que ses prédécesseurs. Nous l'avons constaté au ton de ses remarques après la remise des lettres de créance de notre nou-

e M. le président, il y a vel ambassadeur. Aussi avons-deux ans et demi, vous aviez nous reçu très cordialement donné u n e interview a u M. Abelin, lorsqu'il est venu ici. Monde à un moment difficile « Nous n'avons plus l'esprit déco-des relations franco-mauritaavez beaucoup plus l'esprit déco-lonisateur. » Je crois que nous avons vraiment parié sans ar-

-- Peut-on dire qu'il n'y a plus du tout de contentieux entre nos deux pays? Les problèmes posés par la nationalisation de la Mijerma, par exemple, sont-ils tous réglés?

-- Tout n'est pas règlé. Mais il ne s'agit pas d'un contentieux.

actionnaires les questions d'in-demnisation. Ils demandent bien str beaucoup plus que ce que nous pouvons payer. Mais nous finirons par trouver une solution. En attendant, nous considérons comme un fait très positif que la totalité du personnel français soit demeurée à son poste. Il est vraique nous avons intégralement maintenn les avantages dont il bénéficialt.

— Le personnel mauritanien
n'a-t-ü pas protesté?
— Nous avons eu des discussions au sein des organisations
syndicales. Nous lui avons expliqué la situation.

qué la situation.

— Les avantages que vous escomptiez de la nationalisation de la Miferma ne se sontils pas trouvés affectés par le ralentissement de la demande mondiale de minerai de fer?

— Pour le moment, la diminution des quantités livrées a été compensée par la majoration du prix. Mais elle est importante puisque l'extraction ne dépassera pas, cette armée, 9 millions de pas, cette armée, 9 millions de tonnes contre 12 millions en 1974. Si la conjoncture économi-

que internationale continue de se détériorer, cela nous posera des

problèmes dans l'avenir, Mais pas pour 1975 ni 1976.

— Ne trouvez-vous pas fina-— Ne trouvez-vous pas finalement un avantage à la
diminution de l'extraction dans
la mesure ou le gisement en
exploitation doit être épuise
dans un avenir rapidement
prochain ? N'a-t-on pas dit
que la Mijerma avait mis les
bouchées doubles, dans la
perspective de la venue à
expiration de sa concession ?

— Au rythme actuel, nous

— Au rythme actuel, nous avons douze ans d'exploitation devant nous. Mais ensuite nous exploiterons d'autres gisements.

— Moins riches?

— On a découvert un procédé d'enrichissement à sec à un prix beaucoup plus raisonnable que ce que l'on avait redouté.

— Mais qui implique d'énormes investissements?

— Oni mais pour parsonna (une

mes investissements?

— Oul. mais nous pensons que d'ici à la fin des études nous aurons trouvé les moyens de financement nécessaires, qui sont de l'ordre de 400 à 500 millions de dollars. De toute façon nous avons, comme je vous l'ai dit, dix années au moins devant nous.

— En dehors du fer, quelle est la principale source de revenus de la Mauritante?

 La pêche; il existe sur nos côtes des possibilités considérables côtes des possibilités considérables et nous étudions les moyens de les préserver. Vous savez qu'opèrent tout près d'ici des bâtiments dont je ne préciseral pas davantage la nationalité. Ils ont des radars qui repèrent nos ve de t tes de surveillance dès qu'elles qu'ittent le port et lis prenient aussitôt le large.

— Envisagez - pous d'étendre

-- Envisagez - vous d'étendre à nouveau la largeur de vos eaux territoriales? - Nous les avons déjà portées de 12 à 30 milles. Nous ne les étendrons pas d'avantage. Nous préférons avoir des eaux que nous puissions tant bien que mai pro-téger

— Il y a deux ans la Mau-ritanie avait terriblement souf-fert de la sécheresse. La situa-tion économique s'est-elle depuis lors améliorée?

depuis tors amenoree?

— Out, indiscutablement, grâce, d'une part, à la nationalisation de la Miferma, d'autre part, à l'accroissement de la pluviométrie. L'agriculture reprend. L'élevage est plus long à redémarrer.

— Y a-t-il un mouvement de retour en brousse des noma-des qui s'étaient réfugiés en ville après la perte de leurs troupeaux?

 La majorité sont restés. Deux arrondissements ont été aménagés pour eux au sud et au nord de ges pour eux au sun et su nord de Nouakchott — ils sont trente-cinq mille d'un côté, dix-sept mille de l'autre. Nous leur avons amené l'eau et, partiellement, l'électricité.

— D'une manière générale, avez-vous beaucoup ressenti les effets de l'inflation mondiale? — Oui, surtout pour le sucre, dont notre peuple est gros consommateur, sous forme de pains que nous ne trouvons qu'en France, en Belgique et en Egypte. Certaines commandes out dû être passées à un prix exorbitant.

## Le Sahara occidental : « Une grande cause nationale »

En politique étrangère, votre problème principal est bien entendu celui du Sahara occidental.

- Je l'ai mis en tête de mon message à la nation, à la place habituellement réservée à la politique intérieure. Le retour du Sahara occidental à la Mauritanie est devenu une grande cause nationale, comme vous avez pu le constater ici.

- Lorsque vous parles de retour à la Mauritanie, vous n'envisagez pas la totalité du territoire du Sahara occiden-

— Non, nous avons conclu, comme vous le savez un accord avec le Maroc, qui délimite des zones d'influence. Elles dessinent le futur partage.

— L'accord que vous avez conclu avec Rabat et Madrid ne va-t-il pas à l'encontre de la résolution des Nations unies prévoyant l'autodétermination des Subl'autodétermination des Sah-

 Je suis étoumé qu'à l'extérieur on s'intéresse si peu aux positions exprimées par les vrais Sahraouis. Celle du Front Poli-Sahraouis. Celle du Front Poli-sario est souvent exposée par les mass media, mais au sud du Sahara la population entière a manifesté le désir de se faire rat-tacher à la Mauritanie. Des nota-bilités passent la frontière. La deuxième personnalité du Sahara, le vice-président de la Jemaa, est venue lei pour exprimer son accord avec nous, tandis que la première ailait au Maroc. Chaque jour, de nouveaux Sahraouis railient le Front pour le rattachement à la Mauritanie.

- Croyez-vous que l'Algérie,
qui s'est beaucoup engagée
dans cette affaire, puisse assister sans réagir à la mise en
application d'une solution à
laquelle elle n'aurait eu aucune
part?

C'est un sujet que je préfère ne pas aborder. En parier ne peut que compliquer les choses.

- Et la présence du Front Polisario dans la région méri-dionale ne constitue-t-elle pas un obstacle au rattachement? - Entre Sahariens authenti-ques on s'arrange toujours.

— En dehors du Sahara, a existe en Afrique un autre conflit, celui de PAngola. Comptez-vous reconnaître le M.P.L.A.?

— Compte tenu de notre idéologie, une telle reconnaissance pourrait paraître logique, mais nous
ne voulous pas être systametiques : nous attendrons pour prendre une décision que la situation
se clariffe.

— Comptez-vous sur PO.U.A. pour parvenir à une issue?

— L'O.U.A. a rendu de grands servicés. Il est significatif qu'au-cun Etat membre n'en sait ja-mais sorti et que toute nation qui accède à l'indépendance demande aussitôt à y adhèrer.

-- Pour en venir à la poli-tique intérieure, voire action a souvent été critiquée par des Mauritaniens vivant à l'étranger, notamment par des étu-diants. Qu'en pensez-vous?

— Lors du quatrième congrès de notre parti, la quasi-totalité des étudiants après avoir analysé mon rapport y ont trouvé des éléments qui leur donnaient sa-tisfaction. - Par exemple?

La nationalisation de la Miferma, la sortie de la zone franc. - Vous avez encore cepen-dant des détracteurs...

— Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle.
L'unanimité, d'ailleurs, je n'y crois pas. Je ne fais pas un malheur de l'attitude des jeunes. En un sens elle est normale.

— Y a-t-il un sujet dont vous auriez aimé parier et sur lequel je ne vous at pas inter-rogé? - La collaboration arabo-airicaine. Je la crois absolument in-dispensable. Et nous sommes à la

> Propos recueillis par ANDRÉ FONTAINE,

meilleure place pour le com-

### M. HENRI RAHARIJAONA EST NOMMÉ AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE EN FRANCE

M. Henri Raharijaona, précédemment ambassadeur de la Ré-publique malgache aux Etats-Unis, a été nommé ambassadeur en France le mardi 2 décembre. Il succède à M. Armand Rajao-nariveio, qui avait été nommé à ce poste en novembre 1973.

[Né le 13 octobre 1932, M. Henri Rabarijaona a été, de 1960 à 1963, membre, puis directeur du cabinet du garde des sceaux. De 1963 è 1971, il a exercé les fouctions de magis-trat et est ancien premier président de la cour d'appei de Tananarive. En 1971, il a été nommé secrétaire d'Etat aux affaires étrangères avant d'exer-cer, depuis 1972, les fonctions d'am-bassadeur à Washington.]

iline sagging

Arront has and

JB01 997 19

Irone ....

Illian our

## LES PIÈGES DU RÉVEILLON De fausses truffes noires, du foie gras (presque) sans foie gras, du saumon recoloré, des on et vous donnent aussi leurs France entière. Le Nouveau Guide Gault-Millau, numéro



MAO TSE-TOUNG Edition intégrale 1949-1958

avec introductions et notes

aux Communes populaires de la réforme agraire

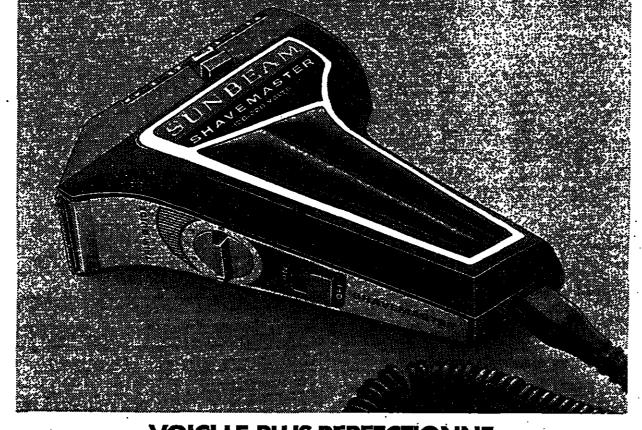

## **VOICI LE PLUS PERFECTIONNE** DES PRODUITS DE BEAUTE POUR HOMME.

Etre bien rasé, se sentir bien rasé, c'est une espèce d'état de grâce. Un état où on se sent propre, frais, léger, bondissant. C'est ce que vous apportera, à chaque rasage, le demier rasoir de Sunbeam. Parce que tout y a été conçu pour que le rasage soit parfait. Chaque rasage. Regardez-le un peu de près.



La grille : fine, solide et bien dessinée Une grille fine, c'est bien; c'est même indispensable. Tous les rasoirs vantent la finesse de leur grille. Seulement, une grille fine ca casse facilement. Tandis que la grille du rasoir Sunbeam est soutenue par des arceaux d'acier.

Elle est donc à la fois solide et très

fine même (50 microns). Quant au dessin de la grille, il a été étudié pour ne laisser aucune chance à vos poils, qu'ils soient courts ou plus longs. C'est pour cela que vous voyez des alvéoles, pour les poils courts, et des fentes, pour les poils plus longs.

Un moteur qui tourne à 9.700 tours/minute C'est très simple, plus un moteur tourne vite, plus le poil est tranché net. Et 9.700 tours/minute,

c'est beaucoup plus vite que les autres

Une nouvelle tondeuse qui s'adapte à tout Pour la première fois, un rasoir

électrique est équipé d'un guide de tondeuse réglable sur 5 positions. Vous réglez ce guide suivant la longueur souhaitée, et vous taillez vos moustaches, barbe et autres favoris, impeccablement. C'est une exclusivité

Quand vous aurez le dernier rasoir de Sunbeam en main, vous aimerez aussi sa forme, car votre main le tient

tout naturellement, sans effort. Et vous verrez que tous ces perfectionnements ne sont pas des gadgets. Que votre confort tient à tout cela.

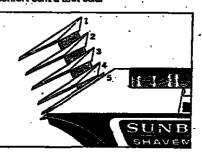

Le dernier rasoir de Sunbeam coûte 359 F. Votre bien-être ne les vaut-il pas?

Le dernier rasoir de Sunbeam s'appelle le SM 9



Voici la liste des spécialistes chez qui your trouverez déjà le SM 9,



## DIPLOMATIE

## DE L'ÉTAT MAURITANIEN

PORTRAIT

## L'obsession de l'indépendance nationale

Ce quinquagénaire aux tralta fins, au visage affable écialré par un sourire un peu mélancolique, porte avec élégance un collier de barbe grisonnant. Le regard est empreint de douceur, et les yeux, très mobiles, se posent sur rous, use mobiles, se posent sur l'interlocuteur avec un humour teinté d'induigence. Pourtant, M. Ould Daddah est doué d'une volonté peu commune dont il a donné maintes preuves depuis près de vingt ans qu'il est au

Mer. Mr.

Juld Dadde

(Sénégal), Houphouët - Bolgny (Côte-d'Ivoire) et Ahidjo (Came-roun), M. Moktar Ould Daddah appartient à la première génération de leaders politiques issue de la décolonisation en Afrique. Comme ses « grands anciens », Il a accédé au pouvoir des l'épo-que de la loi-cadre Defferre de juin 1956, et recueilli sans heurt l'héritage colonial.

Né en 1924 dans une famille maraboutique de la région de Boutilimit, d'an s l'émirat du Trarza, il est parvenu à concilier la tradition islamique et la culture occidentale, sans jamais renier ni l'une ni l'autre. Musulman convaincu, d'une piété fervente, Il connaît particulièrement bien la littérature et la civilisation arabes. Il a suivi avec assiduité les cours de la mèdersa de sa ville natale, puis ceux de l'Ecole des tils de chets de Saint-Louis du Sénégal, où il apprit la langue française, avant de devenir interprète dans l'administration coloniale, puis élève de l'Ecole nationale des langues orientales

Comme M. Léopold Senghor, Il épousa une française, dont il lit la connaissance sur les bancs de la tacutté de droit, quelques années après qu'il eut passe son baccalauréat à Nice. C'est à ses côtés qu'il découvre la littérature classique, les auteurs modernes - au premier rang desquels Saint-Exupery, dont il apprécie les descriptions du Sahare et des hommes qui l'habitent, ainsi que la musique européenne. C'est avec elle qu'il fréquente les cercles intellectuels de gauche, dans les rangs desquels se trouvent ses plus anciens et

## Les fruits

en droit, il revient en Afrique et entre comme avocat stagiaire à l'étude de M. Boissiers Palum, un des maîtres du barreau dakarois, qui devait ultérieurement taire une carrière de diplomale, d'abord comme ambassadeur du tent de l'Ordre souverain de

En 1957, il entre dans la vie politique en se présentent eux élections à l'Assemblée territol'Adrar, région septentrionale, il est élu sans difficulté. Metant immédiatement en accord ses principes et sa politique, il ne dissimule point l'inquiétude que suscite chez lui l'aggravation du conflit algérien. Nommé viceprésident du conseil de gouver-nement en mai 1957, il ne cessera lusqu'à la prochaîne procla-malion de l'indépendance de son pays, trois ans plus tard, de mettre en garde les dirigeants français contre les conséquences du drame algérien sur leurs rapports avec les Etals aud-sahariens. Cette attitude, dit-on, ageçait quelque peu le général de Gaulle, qui témoignait cependant d'une grande estime pour cet interlocu-teur obstiné jusqu'à l'entêtement.

vembre 1960, élu président de la République en acût 1961, réélu en 1968 et en 1975, il peut être considéré comme le véritable fondateur de la République les dirigeants des ancien fédérations d'A.O.F. at d'A.E.F. portèrent sur les tonts baptismaux, alors que Rabat lui déniait à l'époque tout droit à l'existence, et exigealt son rattachement pur et simple au royaume

L'expansionnisme n'est plus qu'un mauvais souvenir, puisque Rabat et Nouakchott sont aujourd'hui d'accord pour se partager le Sahara espagnol. En dépit de sa probité et de son dévouement à l'Etat, le président Ould Daddah a dû taire face, deputs son accession à la magistrature suprême, à triomphé de celle des « vieux turbans », qui lui reprochaient son progressisme et son égalitae, dangereux, à leurs yeux, pour la sauvegarde des tradi-tions. En effet, en prenant appui sur les cadres du parti unique, il a mis au pas les émira et leurs guerriers. En revanche, il n'est au silence, ou à rallier entièrement, les éléments les plus radicaux de la jeunesse, partisans d'un système parlementaire qu'il considère, pour sa part, comme mauritaniennes. C'est avec une déliance des leunes, car il considère que son action politique, dominée par l'obsession vrait lui valoir une image de marque incontestée de leader progressiste.

PHILIPPE DECRAENE.

## Sachez offrir

COMPTOIR D'ORLÉANS 114, av. du Gal.-Leclerc Paris 14°

. 4, fg Saint-Honoré

COMPTOIR DES 4 RUES 82 bis, rue Gabriel Péri 93 Saint-Denis

**BIJOUTERIE BABYLONE** 2, rue de Babylone Paris 7



COMPTOIR DE ST-CLOUD 2, pl. de la Porte de St-Cloud

ces bijoutiers vous aident à choisir ce que vous aimerez à deux

## entrez ă C&A, C&A vous changera







## "ilne suffit pas de parler, il fant parler juste" (Il in not cannyl to speak: but to speak true. Shakespeare - Le Songe d'une nuit d'été)

## ... surtout lorsqu'on fait des citations

Voici donc, pour les amaleurs d'exactitude, un important recuril de plus de 12 000 citations, tirées de l'ensemble des littératures universelles, des textes sacrés, des mots historiques.

- De vraies "citations", c'est-à-dire des textes breis. • Des citations authentiques, avec leurs références; et pour chaque citation issue du latin, de l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le provençal, traduction française et texte original.
- · Classement alphabétique des auteurs, et important index des idées mères, donc recherche réduite au

## Larousse des citations françaises et étrangères

un volume rélié (17,5 x 23 cm), 912 pages.

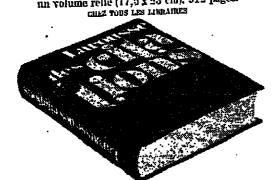

Woolmark: la laine vraie.



veste 2 poches plaquées pantalon poches italiennes

520 F rivol-châtelet, maine-montparnasse, boulogne, vélizy 2, us 2, rosny 2, créteil-soleil

## DIPLOMATIE

LE VOYAGE DE M. FORD A PÉKIN

## La rencontre avec M. Mao Tse-toung n'a pas mis fin à la morosité de la délégation américaine

Le président Ford a eu, mercredi matin 3 décembre a Pékin, un second entretien avec M. Teng Hsiao-ping. premier vice-premier ministre chinois. Il a déclaré aux journalistes que sa ren-contre, mardi, avec M. Mao Tse-toung, avait donné lieu à « une conversation importante sur de nombreuses questions intéressant la scène internationale et nos relations

Pékin. — Le moment le plus important du séjour de M. Ford est passé, puisque le président a conversé, mardi soir 2 décembre, près de deux heures avec le président Mao Tse-toung.

Le Quotidien du peuple de mercredi publie en première page une grande photographie de l'entrevue. Mais le ton général de cette seconde visite en Chine d'un président américain parait être résident américain paraît être d'ores et déjà donné, et l'impres-sion de la plupart des observateurs est qu'il se teinte d'un brin de

Particulièrement caractéristique est la manière dont la délégation américaine a choisi de rendre compte de l'entrevue de MM. Ford et Mao Tse-toung. Commencée vers 16 h. 30, la rencontre s'est achevée vers 18 h. 20, et la foule de journalistes américains, qui accompagent le président a commencé à assiéger le centre de presse organisé par la Malson Blanche pour obtenir un mini-mum d'informations. Ne voyant rien venir, tout le monde s'ac-corda une trève pour aller voir, avec M. Ford, sa femme et sa fille, le spectacle de ballet révoDe notre correspondant

lutionnaire offert par les autorités. Et l'attente recommença... Ce ne fut qu'un peu avant 23 heures que le porte-parole de la Maison Blanche, M. Nessen, publia une Blanche, M. Nessen, publia une a déclaration du gouvernement chinois » — en fait une dépèche de l'agence Chine nouvelle — qui donnait, indiquait-il, une « honnéte description » de ce qui s'était passé. Le dépèche indique que les deux présidents ont eu « des discussions sincères et significatives sur un large éventail de problèmes dans une atmosphère amicale ». amicale ».

Il fut impossible d'obtenir un mot de plus de M. Nessen, non plus qu'une explication sur ce procédé très étrange et sans précédent qui consiste, pour la Maison Blanche, à laisser à une agence étrangère le soin de rendre compte des activités du président. On sait que les dirigeants chinois exigent toujours de leurs hôtes une grande discrétion dans ce exigent toujours de leurs hôtes une grande discrétion dans ce genre de circonstances. Il n'en reste pas moins que la démarche américaine laisse le fâcheux sentiment qu'on préfère se cantonner dans un silence prudent et abandonner aux autorités chinoises la responsabilité de leurs appréclations.

Que le président Mao, comme on devait l'apprendre d'autre part, ait raccompagné ses hôtes fusqu'à la porte, cela fait partie de la politesse chinoise. Mais il y a tout lieu de croire qu'il s'est montré aussi sévère dans ses jugements sur la situation internationale que dans la sombre analyse

nale que dans la sombre analyse qu'il en avait donnée en octobre devant M. Kissinger. L'impression que la délégation

américaine se trouve sur la défensive face à ses interlocuteurs chi-nois est confirmée par les rares indications qui filtrent sur les indications qui filtrent sur les autres conversations. Les collaborateurs de M. Ford n'ont cessé, en effet, d'affirmer qu'ils veulent blen entendre les thèses chinoises sur la détente, mais, les Etats-Unis ne sont pas prèts pour autant à changer de politique. Si chacun parie volontiers de franchise », il n'est pas sur dans ces conditions, qu'un véritable dialogue « constructif » parvienne à se nouer.

à se nouer.

Mardi soir déjà, certains commençalent à s'interroger sur l'utilité véritable de ce voyage.

M. Kissinger n'avait-il pas déjà entendu il y a quelques semaines les mêmes discours? Il n'y a guêre de doute que l'on trouve avantage du côté chinois à faire la connaissance du chef de l'exècutif américain. Le bruit d'un départ possible de M. Kissinger départ possible de M. Kissinger dans les prochains mois court avec assez d'insistance pour que

avec assez d'insistance pour que Pékin souhaite établir un contact direct avec le président.

Il est moins sur, à en croire les observateurs qui l'accompagnent, que M. Ford retire de sa visite tous les avantages qu'il pouvait en espèrer sur le plan de la poli-tique intérieure. Des millions de téléspectateurs aux Etais-Unis ont pu le voir prononcer lundi soir un d'scours jugé d'une grande platitude. D'aucuns dé-cèlent sur son visage des signes de « préoccupation » au fur et à mesure que les conversations avancent. La manière dont il a été rendu compte de son entre-vue avec le président Mao n'est pas de nature à corriger cette pas de nature à corriger cette impression.

ALAIN JACOB.

## Déception à Hanoï à l'issue des discussions avec la délégation française

Hanof (A.F.P.). - La délégation française, dirigés par M. de Courcel, a quitié Hanoi mardi 2 décembre, à l'issue d'entretiens qui ont déçu les dirigeants vietnamiens.

Selon des renselgnements pulses à bonne source, le premier minis-tre nord-vietnamien, M. Pham à bonne source, le premier minis-tre nord-vietnamien, M. Pham Van Dong, dûment mandaté par les autres responsables, avait abordé ces négociations dans un esprit particulièrement ouvert. Vendredi, il avait effectué une démarche insolite en se rendant à l'ambassade de France pour y diner avec la délégation française. Bouleversant les habitudes d'un protocole très strict en y restant plus longtemps que prévu, il avait donné à l'issue de cette réception

une chaleureuse accolade au res-ponsable de la delégation fran-çaise.

On pouvait alors penser que « l'histoire d'une pair manquée » — pour reprendre les termes autrefois utilisés par M. Sainteny — faisait effectivement partie du passé, comme l'ont souhaité et le réclament les responsables de Hanol Le 1" mai 1973, le premier ministra avostrophant le mier ministre, apostrophant le correspondant de l'AFP, à l'issue d'un meeting populaire, lui avait demandé : « Alors, que jait la France? » Or le communique commun (le Monde du 2 décembre) montre que les discussions n'ont abouti qu'à un règlement d'affaires consulaires auquel il était possible de parvenir sans déplacer des délégations de haut niveau.

Tant du côté victnamien que parmi certains membres de la délégation française, le laconisme du communiqué a surpris. Les autorités nord-vietnamiennes auraient souhaite un communique e plus chaleureux > qui aurait pere plus chalcureux > qui aurait per-mis d'affirmer que l'on faisait table rase « de la guerre d'Indo-chine », même si le protocole d'ac-cord financier pour l'exercice 1975, qui va être incessamment signé à Hanol, a toutes les chan-ces, par son volume qui devrait presque doubler, de démontrer que Paris ne se désintéresse pas tota-Paris ne se désintéresse pas totalement des affaires du Sud-Est asiatique. Il semblerait, aux yeux des Vietnamiens, qu'un peu moins de rigidité dans la négociation aurait eu autant de prix que quel-

## Vingt pays présentent un projet de résolution en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental

En application de l'accord tripartite signé à Madrid le 14 novembre dernier, divers services publics du Sahara occidental ont été pris en charge par des militaires et des fonctionnaires marocains et mauritaniens. D'après certains journaux espagnols, le roi Hassan II serait attendu prochainement à El Aloun. L'évacuation de l'armée espaanole se poursuit et la majorité des effectifs auront quitte le territoire avant la fin du mois. Selon le

Nations unles (New-York). — Vingt pays ont présenté mardi 2 décembre à la commission des

quotidien Informaciones, il n'y aura plus un seul soldat espagnol au Sahara occidental le 10 fanvier. Enfin, deux faits nouveaux illustrent la tension entre Alger et Rabat : les employés de la compagnie Air Algérie ont décidé de boycotter les appa-reils de Royal Air Maroc, et une émission intitulée «La voix du Sakara libre» a fait son apparition à la radio algérienne. Diffusée en arabe, elle parait

réalisée par des membres du Front Polisario le projet favorable aux thèses marocaines soit également voité, plusieurs pays apportant leurs suffrages aux deux textes. De notre correspondant

territoires sous tutelle, qui dis-cute de la décolonisation du Sahara occidental, un projet de résolution réaffirmant l'attachement des Nations unies au principe de l'autodétermination et soulignant la responsabilité de la puissance administrante, c'est-àdire l'Espagne, en ce qui concerne la garantie de la libre expression de la volonté des habitants.

Le projet demande à l'Espagne de prendre immédiatement les de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les personnes originaires du terri-toire puissent exercer librement, sous le contrôle de l'ONU, leur droit à l'autodétermination. Eur revanche, il ne dit mot sur le récent accord de Madrid entre recent accord de Madria entre l'Espagne, le Maroc et la Mauri-tanie. Selon les rumeurs qui cir-culent dans les couloirs des Nations unies. l'Algérie aurait souhalté que cet accord soit expli-citement condamné. Elle se serait heurtée à l'opposition de certains pays africains, soucieux de ne pas accroître les divisions qui se sont fait jour à ce sujet en Afrique. saisie quelques jours plus tôt d'un texte plus favorable au Maroc et la Mauritanie qui avait comme coauteurs trois pays africains : le Sénégal, la Tunisie et le Zaire. L'Algérie serait également déçue par le fait qu'un seul pays arabe, la République démocratique et populaire du Yémen, figure parmi les coauteurs du projet favorable à l'autodétermination.

Bien que l'adoption du nou-veau projet par la commission ne veau projet par la commission ne fasse aucun doute — on estime qu'il devrait recueillir plus de 90 voix donc une large majo-rité, — il n'est pas impossible que

## LE GOUVERNEMENT DU FRETILIN « DÉSIRE » ÊTRE REPRÉSENTÉ AU SEIN DE L'ORGANISATION

Le secrétariat général de l'ONU a reçu mardi 2 décembre un télé-gramme daté du 29 novembre expri-mant le « désir » du gouvernament de la République démocratique de Timor oriental d'être admis à l'ONII. Timor oriental d'être admis à l'ONU. Ce télégramme; qui est signe par M. Francis Xavier Do Amarel, pré-sident du FRETILIN et président de la République, ne demande espen-dant pas officiellement l'admission du territoire à l'ONU.

De son côté, le gouvernement por tugals à demandé à l'ONU d'inter venir pour protégar le vie et les droits du peuple de Timor en même temps que la paix et la sécurité internationales. Dans une lettre adressée mardi

au secrétaire général, le répuésentant de Lisbonne déclare que le Portugal, en tant que puissance administrante, ne peut pas accepter les revendi-cations d'indépendance ou d'inté-gration dans des Etats tiers qui ne sont pas conformes aux principes d'autodétermination. Il condamne toute intervention militaire à Timor Lisbonne demeure prêt à organise une conférence des partis timorais

• A DILL, le FRETILIN s'attent à une attaque massive contre la capitale et lance un appel au monde pour que cesse la « criminelle agres-

Le Monde des Philatélistes

### Chili

LE MIR DÉMENT AVOIR CONDAMNE A MORT SES DEUX DIRIGEANTS REFUGIÉS

DANS DES AMBASSADES Le Mercurio, principal quoti-dien de Santiago a récemment publié un communiqué attribué au comité central du MIR, selon lequel deux des principaux diri-ceants de ce Mouvement de la

gauche révolutionnaire, MM. An-dres Pascal Allende, secrétaire général, et Nelson Guttierez, ont été condamnés à mort par leur organisation. Le comité extérieur du MIR, à Paris, a publié, le lundi la décem-bre, un communique qualifiant de « mensonge » et de « provocation » le texte du Mercurio. « Nous nions toute réalité à « Nous nions toute réalité à cette manœuvre par laquelle la junte chûlenne pense pouvoir assassiner Andres Allende, manœuvre déjà dénoncée par l'ambassadeur de Costa-Rica à Santiago. Nous faisons appel à la vigilance de l'opinion publique et des organisations internationales afin d'éviter de nouveaux assassinats », déclare le MIR. — (AFP.)

[Récemment, la junte militaire de Santiago a tenté d'accréditer l'idée que plusieurs dizaines de per-sonnes — dont certaines avaient, auparavant, été vues dans des prisons ou des camps de concentration au Chill, et dont les familles étalent depuis sans nouvelles, — étalent mortes en réalité lors de règlements de comptes politiques. Le Comité de coopération pour la paix et l'ancien

coopération pour la paix et l'ancien président démocrate-chrétien, M. Eduardo Frei, avaient, en vain, demandé à la Cour suprême de se pencher sur cette affaire dite des cent dix-neul disparus n.
Les auteurs du « communiqué n annonçant la condamnation à mort des deux dirigeants du MIR ont peut-être estimé que leur texte serait crédible, parce que le Mouvement de la gauche révolutionnaire avait condamné les responsables politiques de la gauche chilienne qui avaient cherché asilo dans des ambassades après le coup d'Etat du 11 septembre 1973.]

● LE PARTI SOCIALISTE francais dénonce «la répression de masse fondée sur la vio-lence », qui s'exerce au Chili, et s'élère notamment contre «les arrestations de Manuel Dinamarca, ancien secrétaire général de la centrale unique general de la centrale unique des travailleurs, Yvan Nunez, ancien dirigeant du syndical de l'éducation, de Carlos Moral, syndicaliste enseignant, tous les trois membres du parti socialiste chillen, les assassinats de cadres du parti communiste chillen, l'arrestation de réligieurs et de religieurs la dischinen, l'arrestation de reis-gieux et de religieuses, la dis-solution du comité de coopéra-tion pour la paix et les mena-ces qui pesent sur la vie de Pascal Allende et Norman Guttierrez, d'irigeants du MIR.

## **Estimez-vous** votre entreprise"trop petite" pour un ordinateur IBM?

...Ce distributeur d'accessoires pour outillage qui emploie 30 personnes en utilise un.

SUPRATEC, une entreprise spécialisée dans la distribution d'accessoires pour outillage et machines-outils. Effectif: 30 personnes. M. Jean Jestin, son responsable, est venu à l'informatique, il y a deux ans, pour améliorer l'exploitation de son entreprise. Il s'est donc équipé d'un petit ordinateur IBM qui a progressivement pris en charge l'ensemble de la gestion: prises de commandes, facturation, relances, commissions des représentants, statistiques commerciales, comptabilité «clients» et «fournisseurs», gestion des stocks, comptabilité

générale et paie du personnel. Pour M. Jestin, l'informatique n'est pas un grand mot, mais une

réalité quotidienne qui améliore de facon sensible le rythme de traitement des documents, la . qualité du service fourni à ses clients, et favorise une gestion plus rigoureuse et plus globale de l'entreprise.

Ce que l'ordinateur fait chez ce distributeur d'accessoires pour outillage, il peut le faire dans toutes les entreprises de taille comparable. Pourquoi pas dans la vôtre?

IBM Pour les petites entreprises comme pour les grandes.

Division des Systèmes de Grande Diffusion - Sce 6002 - 21 rue des Bourdonnais - 75001 Paris

## 's discussion negise

## DIPLOMATIE

## CORRESPONDANCE

## «Mettre le Quai d'Orsay en mesure d'acquitter une mission d'intérêt national»

M. R. de Saint-Légier, secrétaire général de l'Association projessionnelle des agents diplomatiques et consulaires (ENA) et
M. G. Julienne, secrétaire général
de l'Association projessionnelle
des agents d'Orient, d'ExtrêmeOrient et d'Europe orientale, reprochant aux articles de Maurice
Delarue sur le Quai d'Orsay
(« Le « Quai » dans les brumes »,
le Monde du 10 au 14 octobre) de
« ne pas montrer plus nettement
la mission du ministère des affaires étrangères », nous adressent
une lettre dont nous extrayons
les passages suivants
(...) Le gouvernement se doit de

les passages suivants:

(...) Le gouvernement se doit de disposer d'un instrument assurant l'unité de conception et d'exécution de son action extérieure. C'est au ministère des affaires étrangères qu'il revient, dans le cadre des orientations établies par le président de la République et le gouvernement, de coordonner l'activité internationale des autres administrations qui échappent mai à la tentation de négocier seules en vertu d'impératifs purement sectoriels d'éviter que les engagements extérieurs du pays ne se contredisent, de proposer, le cas échéant, les arbitrages nécessaires, bref, de maintenir la cohérence, la continuité et la fermeté d'un dessein. nuité et la fermeté d'un dessein. Ce ministère assure, en outre, une tâche de prévision et de prospective, en concevant et en propo-sant au gouvernement des choix de politique étrangère fontiés sur l'analyse des informations de toute nature, qu'il recueille et éva-

lue en permanence.

L'activité du ministère se traduit « sur le terrain » per le recours à un falsceau de techniques complexes, que ce soit dans le domaine particulier de la dilue en permanence. le domaine particulier de la di-plometie multilatérale ou dans celui des rapports bilatéraux. L'ambassadeur intervient, en effet, quotidiennement, dans des secteurs aussi variés que les rela-tions économiques et financières. l'appui aux exportateurs et aux entreprises françaises les relations entreprises françaises les relations culturelles, scientifiques et de coopération technique (où il gère souvent d'importants crédits pu-biles), sans omettre la protection des personnes et des blens de nos compatriotes à l'étranger. (...) Compatriotes à l'étranger. (...)
C'est bien parce que le ministère des affaires étrangères, dans
sa mission de service public, participe de l'un des aspects fondamentaux de l'Etat que les problèmes abordés dans vos articles blèmes abordés dans vos articles présentent une importance et une a c u i t è qui vont au-delà des questions de carrière on de confort personnel. Il s'agit de savoir si les fonctionnaires de ce département seront mis à même de s'acquitter dans les meilleures conditions d'efficacité et de dignité d'une mission d'intérêt

## LA PUBLICATION DE L'ACTE D'HELSINKI

l la suite de la lettre de Cremieux - Brilhac, directeur la Documentation française (le Monde daté 30 novembre-1º decembre), M. Lucien Sève, directeur des Editions sociales, nous cerit que la disfusion de l'acte sinal de la consérence d'Helsinki a été assurée par le gouvernement français « sous forme d'un numéro de Documents d'actualité inter-nationale qui, en dehors du ser-vice aux abonnés de la Documen-tation française, a été distribué dans quelques services officiels et

dans quelques services officiels et mis en librairle sous couverture cartonnée à... 4000 exemplaires (quatre mille) :. M. Sèrc ajoute : « En tout cas, c'est précisément pour cette raison : que les Editions spéciales, quant à elles, ont décidé de publier ce texte capital dans leur collection de poche Notre Temps. à ce texte capital dans leur conse-tion de poche Notre Temps, à un tirage initial de beaucoup supérieur à celui auquel le gou-vernement français a cru bon de faire procéder. Et c'est ce qui nous autorise pleinement à affirnous autorise piennente a attu-mer, comme il est écrit au dos de notre volume, qu'il « comble une lacune », car jusqu'ici « n'existait pas, dans notre pays, d'édition destinée au plus large public ».



national. A cet égard, nous ne pouvons que regretter avec vous la faiblesse des moyens budgétaires consacrés par la France à sa représentation internationale (...) ainsi que l'encombrement du corps des affaires êtrangères au milieu et au sommet de l'échelle des âges.

Souhaitant préciser certains points bloqués dans ces articles, MM. de Saint-Légier et Julienne ajoutent:

En ce qui concerne les anciens élèves de l'ENA, vous leur attribuez trop généreusement la préférence pour les affectations dans les grands postes alors que ces agents (...) sont répartis entre un très grand nombre de postes, notamment dans le tiersmonde et dans les pays socialistes. Leur avancement est de surcroit moins rapide que vous ne l'indiquez (1), tandis qu'ils accèdent aux postes de responsabilité beaucoup plus tard que leurs camaracies de promotion d'autres administrations.

Vous présentez le cadre d'Orient comme un corps de α spécialistes » cantonnés à une zone d'activité strictement limitée. Or, les agents d'Orient, qui constituent, au même n'i v'e au que leurs collègues de l'ENA. l'un des deux c'adres vivants du département, ont une double vocation qui mérite d'être soulignée car elle fait leur originalité et leur importance : celle de spécialistes, d'une part, mais aussi celle de diplomates à part entière. A ce dernier titre, leur zone d'activité s'étend à tous les domaines politiques, économiques, culturels et scientifiques, et il leur revient de s'ouvrir à tous les problèmes internationaux qui peuvent intéresser notre pays. En effet, le concours d'Orient n'est

pas une porte d'entrée au Qual pour les « recalés de l'ENA », comme la présentation de votre premier article le laisse entendre. Ceux qui choisissent cette voie d'accès à la carrière diplomatique le font délibérément et par intérêt marqué pour les civilisations vers lesquelles ils se tournent. Il s'agit là d'un sujet d'étude qui exige assez de temps et d'effort pour impliquer, de la part des candidats, un choix difficilement compatible avec la préparation des épreuves d'entrée à l'ENA (...).

De son côté, M. Christian Daziano, secrétaire général du bureau des secrétaires adjoints des affaires étrangères, nous jait remarquer que la « catégorie A » n'existe pas dans le statut de la faction sublime Mais le n'existe pas dans le statut de la fonction publique. Mais le fonction publique. Mais le a cadre A », comme nous l'écrinions, n'en est pas moins l'appellation en usage pour désigner les secrétaires adjoints des afjaires étrangères, dont M. Daziano indique que « leurs responsabilités, leurs rémunérations et leurs perspectives de carrière sont sans rapport avec leurs qualifications professionnelles ».

rapport avec leurs qualifications professionnelles ».

Enfin, le Syndicat autonome des affaires étrangères « sans nier le succès modèré de la C.G.T. et de la C.F.D.T. » nous fait remarquer que, dans la « petite catégorie », il reste le plus important, ayani obtenu dix sièges sur vingt-huit et 35,74 % des voix aux élections dans huit commissions paritaires.

(1) Les chiffres que nous indi-quions, portant sur les promotions depuis dix ans. ne sont cependant pas infirmés par les plus récents

## MAURRAS, 1940 et la « divine surprise »

Au cours du débat télévisé sur la déportation des enfants juifs sous l'occupation allemande (- le Monde : du 20 novembre), un des participants avait utilisé la for-mule de Charles Maurras, la • divine surprise •, pour qualifier la victoire nazie. Plusieurs correspondants nous font remarquer que l'animateur de « l'Action française » s'était efforcé de préciser près d'un en plus tard dans

quel esprit il avait parlé en 1940 de « divine surprise ». C'est le 15 avril 1941 qu'a paru, dans « l'Action fran-çaise », le texte suivant de Charles Maurras que nous communique un lecteur, M. Raymond Carreau:

La «Divine Surprise» c'est le titre d'un article de moi, paru au Pelit Marseillais et qui ne traite ni de la défaite ni de la guerre. Le thème est celui-ci : le passé, les services, l'extrême variété des services rendus per M. le maréchal Pétain, avaient éveillé, comme il était naturel, d'immenses espérances : m a l s des espérances ont été débordées, combiées et surpassées : au glorieux chet de l'armée de Verdun, au grand juge militaire des mutineries, au victorieux d'une campagne africaine à laquello rien no le préparait, à l'ambassadeur de Burgos et de Madrid, l'épreuve nouvelle a reble politique, d'un simple et sobre orateur, d'un grand écripremier ordre et enfin de l'homme, de l'homme-nation, ralliant tous les cœurs et tous les esprits à sa présence, à sa personne, toutes choses auxquelles nul n'avait le droit de s'attendre ni ne s'attendait. En cela a consisté la « divine surprise ». comme le disent les lignes fina-

«Un poète — ce n'est pas

- me lui dans les plus subtils - secrets de son art (Jean Mo-réas), a dit un jour que lors-> tous les sommets de la per- lection, quand elle a abordé et » même réalisé le sublime, il lui manquerait pourtant quelque - chose aussi longtemps qu'elle - n'aurait pas produit ce qu'il - appelait la - divine surprise -, - celle qui couvre, passe et sub- merge tous les espoirs. C'est - dans le même sens qu'il a été - parlé des parties divines de • l'art de la guerre. En l bien, une partie divine de l'art poli-tique vient d'être touchée par les surprises extraordinaires -- que nous a tailes le Maré-- chal. (...)

- L'héritier légitime et succes seur direct de Mme Tabouls (Marcel Déat, dans l'Œuvre) a donc pris un mot de moi pour lui prêter le sens le plus contraire au véritable et pour tenter d'en faire une arme contre

(Texte publié dans le « Com-plément au Dictionnaire politi-que et critique », de Charles Maurras, fascicule 8, pages 372 et 373. Paris, Cahiers Charles Maurras, 13, rue Saint-Flo-rentin.)

### UNE MISE AU POINT DE L'ASSOCIATION « LES AMIS DU GÉNÉRAL DE GAULLE»

Nous avons reçu de M. Albert Z a l o u m., secréture genéral de l'Association « Les amis du géné-ral de Gaulle » (251, rue de Crimée. Paris), la lettre suivante :

L'Association nationale d'action L'Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle a fait paraître dans le numéro du Monde daté du 7 novembre, page 10, un article déclarant qu'elle n'avait rien de commun avec l'Association « Les amis du général de Gaulle ».

Le libellé injurieux de ce texte et son seul titre « Une mise en garde » qui se voudrait péjoratif, nous contraignent à cette mise au point.

au point.

D'une part, en effet, nous ne pensons pas que le général de Gaulle ait établi une liste limitative des groupements autorisés à se recommander de son nom. Celui-ci appartient désormais à l'histoire et doit pouvoir être invoqué par tous les Français désirant œuvrer à la continuation du Message inachevé de l'homme du 10 juin 1940.

Par ailleurs, notre appel en faveur des victimes d'un pays ami

faveur des victimes d'un pays ami et malheureux, «le Liban», sans distinction de communautés reli-gieuses, s'inspirait d'un souci pure-ment humanitaire. Nous avions ouvert la souscription par un premier don de 500 francs. Il ne procédait d'aucune considération de lucre ou d'ambition, comme le laisse entendre le communiqué

de ficre ou d'ambition, comme le laisse entendre le communiqué contre lequel nous protestons et à l'égard duquel nous formulons toutes réserves.

L'Association française « Les amis du général de gaulle » a été créée dans le seul but de veiller sur son œuvre de rénovation de la France et de continuer à diffuser son noble message, inspirée par ce qu'il avait dit « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sers, tôt ou tard, une source d'ardeurs nouvelles après que j'aural disparu. »

Ce qu'a fait le général de Gaulle, il ne l'a pas fait pour lui, mais pour la France-et les Français et encore pour tous les hommes de bonne volonté à travers le monde. Plus de justice sociale et plus de dignité pour l'homme.

Animés par ses idées et ses buts nobles, nous continuerons donc

nobles, nous continuerons donc son œuvre, malgré tous les obstacles semés sur notre route.

## HUITRES: 20 JESTS INQUIETANTS Dans 20 goints de venté de Paris (grands écaillers, super-marchés et marchés), Gault et Millau ont acheté des huitres qu'ils ont fait analyser dans un laboratoire officiel! Les résul-



ARGENTERIE BIJOUX D'OCCASION

2 Spécialistes réputés vendent et achètent : AU GUI BLANC nº 36 pris 4 Statempe BERMANN IL 46 pels im Talkest



## La perfection est la moindre des choses

a pratique de la perfection a L'élevé Jansen au rang de premier décorateur mondial. Or, jugeant bon de mettre à profit son expérience de l'exécution de pièces uniques, Jansen a décidé de réaliser du mobilier en séries artisanales limitées. Ainsi est né Jansen-Collections, issu d'un parti pris de qualité et condamné à ne créer que des objets parfaits.

perfection que Monsieur Masera, débiteur chez Jansen-Collections, n'hésite jamais à sacrifier du bois précieux plutôt que d'admettre qu'un nœud à peine visible affleure à la surface du montant d'une commode.

### <u>Une toupie qui ne tourne</u> qu'une fois

Pour réaliser une chaise, le menuisier en siège, le sculpteur et le tapissier œuvrent ensemble, au cœur même de Paris, dans les ateliers Jansen-Collections de la rue Saint-Sabin. Et chacun de leurs gestes à la même valeur.

Ainsi, si le terme "dégrossir" évoque pour les béotiens que nous sommes, un geste approximatif et somme toute bénin, il équivant pour le débiteur à une tâche de précision. Dégrossir, d'est en effet obéir rigoureusement aux mesures qui figurent sur les feuilles de débit pour effectuer avec la scie à ruban le découpage minutieux de la bille de bois. Chaque millimètre prend alors des proportions étonnantes : au moment de la réalisa-

tion de la moulure du pied d'une chaiseà l'aide de la toupie, il suffit que le toupilleur, Monsieur Candidat, morde de quelques millimètres sur le tracé indiqué, pour que la pièce de bois soit irrémédiablement gâchée. Le fer à toupiller, sorte de couteau d'acier qui tourne à grande vitesse, est découpé et affûté spécialement par Monsieur Candidat pour chaque moulure, et ne C'est à cause de cette habitude de lui sert généralement qu'une seule fois.

## Respecter la bible

Il n'est pas surprenant que les termes de l'art de l'ébénisterie n'aient pas tonjours la rugosité du bois. Evidemment, il faut bien dégauchir et raboter le bois, mais on parle aussi chez Jansen-Collections de modèle, de calibre et de plan. Le plan, bible des artisans de chez Jansen-Collections, accompagne fidèlement le devenir de la chaise à travers les quatre étages de la me Saint-Sabin. Seulement, on ne se contente pas chez Jansen-Collections de reproduire parfaitement des

le plan ne suffit plus : interpréter une chaise, c'est bien souvent modifier ses proportions pour purifier sa ligne. Il devient alors nécessaire de préparer le travail par une maquette en bois, grandeur nature, qui permettra au décorateur de vérifier la réussite des nouvelles proportions. Malheureusement, avec de telles méthodes, il faut PATTOIS DIUS de LTOIS TROI une simple chaise.

pièces de mobilier d'époque. Il est

aussi conrant de les interpréter. Alors

## <u>Le prix de la valeur</u>

Il faut évidemment un peu d'audace pour s'approprier de tels objets. Le temps et les soins qui entourent leur naissance les rendent précieux. La chaise Princesse, représentée cidessous, est vendue 3.500 francs (plus 1,10 mètre de tissu).

Cependant, demeurée pièce unique, elle vaudrait plus de 7.000 francs. Quant au modèle d'époque, il ne sort pas de son musée...

Jansen-Collections a pris la décision d'estampiller et de numéroter chaque pièce de mobilier réalisée dans ses ateliers de la rue Saint-Sabin. De plus, chaque pièce est vendue avec un certificat revêtu de la signature de tous les artisons ayant participé à sa création. Ce certificat fait état de la date de naissance et de la date d'achat du meuble qu'il accompagne.

En attendant l'ouverture prochaine de galeries exclusives Jansen-Collections dans les principales villes de province, ces meubles sont exposés et vendus uniquement à Paris chez | ansen-Collections: 65, avenue Franklin-Roosevelt-Tel:359.04.03

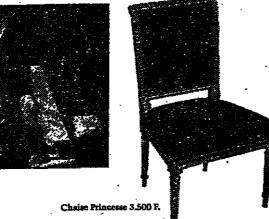

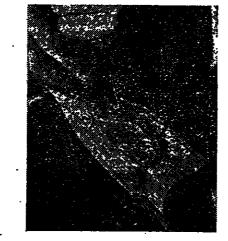

JANSEN Nove n'abusons pas de notre nom

## Lettre au Président de la République.

### "extraits"

...Partout l'entreprise est contestée, vilipendée. Occupations, séquestrations, arrestations arbitraires, diffamations, violences déferlent sur les responsables d'entreprise qui ne peuvent accepter plus longtemps ce nouveau racisme intolérable.

Ils ont conscience de faire plus pour le progrès social et humain que tous leurs détracteurs réunis. :Ils en ont assez d'être accusés et insultés, alors que leur métier représente la fonction économique la plus indispensable et une des activités les plus utiles et les plus contraignantes de toute société tournée vers l'avenir...

...Qu'on s'explique une bonne fois et au grand jour. On ne peut plus continuer à travailler dans cette atmosphère de suspicion et d'hostilité perpétuelle. Il faut qu'enfin on ait le courage de proclamer ce qu'on

-l'entreprise compétitive est la source de tout progrès. Sans elle, discours et promesses ne sont que du vent.

-une économie sans profit et sans mobilité professionnelle est une économie inhumaine de régression du niveau de vie et de la qualité de vie. Sans rentabilité et sans liberté, pas de progrès social.

-l'amélioration du sort des travailleurs ne passe pas par l'agitation, les violences et le harcèlement continuel. Elle passe exclusivement par la réussite économique de l'entreprise...

...Si on veut <u>plus</u> de mieux-être, il faut des entreprises plus prospères. Lorsqu'on a besoin de plus de lait, on s'interroge sur la manière de rendre la vache plus productrice plutôt que de chercher à la réformer, en la badigeonnant en rose ou en rouge, ou en bleublanc-rouge, et à armer de triques plus meurtrières ceux qui font profession de lui taper dessus...

...Parlez avec des OS, des contremaîtres, des ingénieurs en dehors de tout cadre officiel, vous serez surpris de l'abîme qui sépare ce que vous entendrez de ce que racontent les managers de l'insatisfaction...

Faire cogérer, ou cosurveiller l'entreprise par les syndicats serait aussi démocratique que vouloir cogérer ou cosurveiller l'action du Président de la République par les représentants du personnel de l'Elysée. Dans un cas comme dans l'autre, la finalité première est hors les murs...

...A force de "s'avancer" vers ceux qui veulent détruire notre société, n'est-on pas en train simplement de leur faciliter la tâche sans entamer en rien leur fanatisme, tout en écœurant ceux qui veulent sincèrement l'améliorer...

\_Il est dans la vocation naturelle des entreprises que la recherche de leur efficacité coïncide toujours plus avec la recherche du bonheur des hommes et de leur qualité de vie. Les responsables d'entreprise sont bien décidés à être les moteurs de cette évolution. Encore faut-il que la conjuration des professionnels du désespoir ne barre pas la route du progrès...

Léon GINGEMBRE

Si vous partagez ces idees, si vous voulez recevoir cette lettre et connaître notre action, écrivez ou envoyez votre carté à l'Union des Chefs et Responsables d'Entreprise qui regroupe tous ceux qui veulent s'opposer à la démolition de l'entreprise, seule chance d'une société de progrès dans la liberté. Adresse temporaire: 1, av. Charles-de-Gaulle - 92800 Puteaux.

## POLITIQUE

### Deux opinions du CERES

### M. MOTCHANE: nous ne nous démarquons pas de l'ensemble du parti socialiste.

Dans un entretien accordé au quotidien Libération, M. Didier Motchane, membre du bureau exécutif du P.S. et animateur du Centre d'études, de recherches et d'éducation socialistes (CERES), a notamment déclaré :

« Chirac tente d'opérer un amal-

game sur le fond entre les posi-tions du P.S. et celles de l'extrême gauche. En même temps, il essaye à tout hasard de jouer sur d'éventuelles divisions de notre parti.

> Le CERES n'a aucune raison, bien au contraire, de se démarquer sur ce point de l'ensemble du parti. Il contribuera, comme il l'a fait jusqu'à présent, à développer chez les so ci al is te s la réflexion sur les problèmes du service militaire, de la déjense nationale et du rôle de l'armée dans la nation. En attaquant la fédération de Paris du P.S. et les conventions d'appelés, c'est, fautil le dire, l'ensemble de notre parti que Chirac vient d'attaquer, en même temps que tous ceux qui savent qu'en démocratie la seule armée qui tienne, est une armée démocratique. > tuelles divisions de notre parti.

### « REPÈRES »: M. Mitterrand adhère discrètement à la dictature du prolétariat.

La revue du CERES, Repères (1), publie, dans son numéro de novembre, un commentaire des propos de M. Mitterrand expliquant que l'héritage du P.S. se trouve « tout entier contenu dans le discours prononcé à Tours par Léon Blum » lors du congrès de scission entre communistes et socialistes (le Monde du 31 octobre). Les minoritaires du P.S. setiment que le premier secrétaire estiment que le premier secrétaire a abandonne un peu trop vite l'héritage de Lenine aux seuls communistes ». Mais surtout ils communices x. mais surdou ils rappellent que dans ce discours de 1920 Léon Blum se prononçait a en faveur de la dictature du prolétariai et de son parti à la seule condition qu'elle ne soit pas en réalité celle d'un petit groupe et que la committe de nomoir ne et que la conquête da pouvoir soit pas poursuivie comme un but en soi, indépendamment de la transformation révolutionnaire elle-même ».

Le CERES se réjouit en conséquence de voir M. Mitterrand apporter son « adhésion discrète » à cette thèse, qu'il oppose à celle de la « gestion améliorée du capitalisme » qui est, selon lui, celle de M. Michel Rocard.

(1) Repères, novembre 1975. nº 27, 5, rue Payenne, 75003 Paris (8 F).

### A Marseille

## Trois jours pour faire connaître les DOM à la métropole

De notre correspondant

Marseille. — Renouant avec un passé séculaire, Marseille s'est remise pour trois jours à l'écoute de l'outre-mer. C'est à l'initiative de la chambre de commerce
et d'industrie de Marseille, et
avec l'accord et le soutien
des chambres de commerce de
la Guyane, de la Martinique,
de la Guad el oupe et de la
Péville que es sont entres du de la Guadeloupe et de la Réunion que se sont lenues, du 1er au 3 décembre, les Journées nationales des départements d'outre-mer, première manifestation ayant permis la rencontre effective de représentants des activités économiques des D.O.M. avec leurs homologues métropolitains. A ces journées ont effectivement participé M. Olivier Stirn. secrétaire d'Etat aux DOM-TOM, et M. Vincent Ansquer, ministre du commerce et de l'artisanat, qui se sont adressés à plusieurs centaines de délégués des départements d'outre-mer et des régions métropolitaines, fonctionnaires du ments d'outre-mer et des régions métropolitaines, fonctionnaires du gouvernement et chefs d'entreprises, venus à Marseille amorcer un dialogue qui devrait à présent être suivi de décisions pratiques. M. Stirn a affirmé le volonté du gouvernement « de jaire au cours des prochaines années un ejort partiquies pour donne que outent. particulier pour donner aux qua-tre déparlements d'outre-mer une véritable majorilé économique, et de réduire les inégalités les plus criantes ainsi que de compléter la départementalisation, qui se fait peu à peu sur le plan social par une départementalisasocial par une aepartementalisa-tion économique (...) étant en-tendu que le statut de départe-ment est évidemment le meilleur possible, puisqu'il permet l'égalité entre habilants de la métropole et des DOM et qu'il autorise une large décentralisation ».

Des « carrefours » rassemblant en commissions les quelque trois cents délègués participant aux journées, se sont tenus deux jours durant. C'est ainsi qu'ont été examinés tour à tour :

- Les possibilités de l'agricul-ture. Pour assurer les débou-chés des productions locales, il est nécessaire d'assurer une intégra-tion complète des départements d'outre-mer à la Communauté
- Le développement industrie! Le développement industriel.

  On a insisté sur des atouts encore méconius : main-d'œuvre abondante, potentilalité de développement des industries agroalimentaires, grandes possibilités de développement de la pèche et surtout avantages fiscaux et financiers destinés à inciter les investissements (loi du 24 décembre 1971).

- risme. Il a été recommande de risme. — Il a été récommande de-promouvoir notamment d'autres formes de tourisme que le tou-risme de luxe en favorisant l'implantation d'une moyenne hôtelierie, de clubs de vacances, de gites, et en favorisant le tou-risme de groupe.
- Le développement des communications. — En matière de politique tarifaire des transports maritimes, les débats ont fait ressortir la nécessité d'une modulation effective des tarifiqui pourrait résulter d'une concertation étendue des instances relitations et en de la concertation et en de la c ces politiques et économiques de DOM avec les armements mari-times concernés et l'administra-

● La jormation des hom-mes. — Elle portera avant tou sur l'extension du nombre de classes maternelles et des diver. ciasses maternelles et des diver: enseignements techniques, su: l'sugmentation du nombre di postes budgétaires afin de multi-plier les enseignants, sur l'amé-lioration de la formation péda-gogique et sur l'adaptation de programmes aux spécificités lo-cales.

J.-L. C.

 Au cabinet de M. Pierre *Abelin.* — Nous avons annoncé la nomination de M. Jean-Pau Benoit au poste ed directeur du cabinet de M. Pierre Abelin. ministre de la coopération en remplacement de M. Robert Toulemon (le Monde du 22 novembre, page 12) qui occupait ces fonctions depuis juillet 1974. Nous avons omis d'indiquer que M. Robert Toulemon, inspecteur des finances, précédemment directeur général à la commission des Communautés enropéennes, demeuralt auprès de M. Abelin comme chargé de mission auprès

## RÉUNIONS ET DÉBATS

● Les carrejours du temps pre-sent, créés à l'initiative du Centre Démocratie et Progrès, organisent le mercredi 3 décembre, de 18 heures à 21 heures à 12 saile des Horticulteurs (84, rue de Gre-pelle, Perte-Pal, un débet sur le nelle, Paris-7"); un débat sur le thème « Pour ou contre l'intro-duction de la proportionnelle dans les scrutins municipaux et légis-latifs », avec la participation de M. Maurice Duverger.

## **CONNAISSEZ-VOUS REIMS? MOI OUI.**



Max ROUSSEAUX Président-directeur Général de PUM (Produits d'Usine Métallurgiques)

Quand je suis arrive a Reims.

quelques années après la guerre, la P.U.M. était encore une petite entreprise régionale. C'est à Reims qu'elle a prospéré. Pour nos extensions successives, Reims à mis à notre disposition des zones industrielles parfaitement équipées. Je dois dire également que pour une entreprise comme la nôtre, les moyens de communication dont dispose Reims, ont constitué un atout considérable. Outre l'infrastructure routière,

à laquelle viendra prochainement s'ajouter les autoroutes Paris-Strasbourg et Calais-Dijon, nous utilisons également le canal et, bien entendu, le réseau ferroviaire. Nous avons choisi Reims, nous avons eu raison.

REIMS, UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE ET DE TRAVAILLER.

MSET Vite e tavous cot el

POUR CONCERNER 30 mm

Ci managa

## Le Sénat a vivement critiqué la politique de l'informatique du gouvernement

Le Sénat a voté, mardi 2 décembre, les crédits du ministère de l'industrie et de la recherche. La politique gouvernementale de l'informatique a été vivement critiquée à ganche et le rapporteur de à gauche et le rapporteur de la commission des affaires économiques a été lui-même très sévère pour l'union conclue entre la C.I.I. et la société américaine Honeywell-Bull. On notera aussi l'attaque de M. Cogniot contre le pacte scélérat » du C.N.R.S. avec la société Rhône-Pou-

M. DESCOURS - DESACRES (ind.), rapporteur de la commission des Finances, souligne que la principale inconnue de ce projet de budget tilent à l'ampleur des engagements de l'Etat à l'égard de l'industrie informatique. En douze mois le Parlement a voté 1460 mulhons de crédits pour le plan de cakul, et il peut être tenu pour certain que de nouveaux crédits seront demandes en 1976. Or, indique le rapporteur, le gouvernement n'a pas été en mesure de donner des indications précises sur le coût de la restructuration de l'industrie informatique.

informatique.
M. COLLOMB (non inscr.) donne l'avis de la commission des affaires économiques, selon lequel, devant la crise générale que subissent les industries « nos compatriotes doivent retrouver l'esprit d'effort et le sens de l'in-

M. CHANTY (non inscr.), approuve au nom de la même com-mission la décision du C.E.A. de créer des fillales, mais il émet trois restrictions que la commis-sion estime fondamentales : 1) Que le capital de ces nou-velles sociétés soit détenu inté-

gralement par l'Etat, et non cessible, et que les conseils d'administration soient composés de personnes compétentes professionnellement et non nommées pour la circonstance;
2) Que le contrôle le sécurité

que supposent leurs activités s'exerce à travers des organismes dépendant de l'Etat et ne soit délégué d'aucune manière ; 3) Qu'elles ne constituent en aucun cas, par le canal d'éven-tuelles dotations budgétaires, un moyen indirect de subventionner

des activités quelconques. Le rapporteur déclare d'autre part qu'il ne partage pas l'optimisme officiel au sujet des der-niers accords Honeywell-Bull et

M. FLEURY (U.D.R.) exprime l'inquiétude de la commission des affaires culturelles devant l'effort financier insuffisant qui est consenti pour la recherche scientifique.

M. MICHEL D'ORNANO, ministre de l'industrie et de la recherche, affirme que les accords qui viennent d'être conclus entre les pouvoirs publics. la CII et Honeywell-Bull, mettent la France au niveau mondial : « Nous créons ainsi, dit-il, le deuxième groupe mondial de l'injornatique. »

A propos des ressources énergétiques, le ministre déclare no-tamment :

L'énergie hydroélectrique a un potentiel fatalement limité mais qui n'est pas encore complè-tement exploité compte tenu des nouvelles conditions économiques qui sont apparues;

• Une réévaluation des condi-tions de réalisation des grands barrages avec les techniques les plus modernes doit faire appaplus modernes doit faire appa-raitre un certain nombre de pro-jets compétitifs ;

## Le pacte C.N.R.S. - Rhône-Poulenc

M. COGNIOT (P.C.) affirme M. COGNIOT (P.C.) affirme que ce budget « ne prépare pas de futurs prix Nobel » ni l'amélioration de la balance des brevets. On assiste tout au plus « à un petit soubresaut dans une politique de déclin ». Le sénateur de Paris denonce l'accord conclu entre le C.N.R.S. et Rhône-Poulenc : « Un nacte scélérat dit.» il qui neirent pacte scélérat, dit-il, qui astremi les chercheurs au secret en même temps qu'ils s'engagent à commu-niquer le fruit de leur travail à cette firme privée. »

M. VERILLON (P.S.) évoque le cas du Centre national d'études spatiales (C.N.E.S.) et regrette l'abandon de Diamant P4 et du programme Eole-Venus, repris par FURSS. M. BOHL (Un. centr.) plaide en faveur des Houillères de Lorraine et M. RABINEAU (Un. centr.) pour la réouverture des mines de l'Aumance.

M. SCEMAUS (P.C.) réclame la nationalisation de l'informati-que. De même, M. MERIC (P.S.) condamne l'union de C.I.I. avec un groupe américain. « En ma-tière militaire, proclame-t-il, notre

L'équipement des petites chutes par des producteurs indépendants présente un intérêt pour la collectivité tout entière et doit donc être plus favorisé par les pouvoirs publics qu'il n'a pu l'être dans le passé »

« Il y a donc encore en France, conclut M. d'Ornano, quelques possibilités de développement de l'hydroélectricité. Je m'attacherai à ce que ces potentialités solent rapidement mises en valeur, et des maintenant 50 millions de francs ont été réservés au F.D.E.S. pour ces opérations. »

M. BU.N. (En. centr.) demande M. BLIN (Un. centr.) demande au ministre de l'industrie de veiller à ce que la réévaluation des bilans, actuellement étudiée au ministère des finances, ne soit

pas assorile de conditions trop

restrictives.
M. PINTAT (ind.) estime que M. PINTAT (ind.) estime que l'actuelle crise mondiale est une des plus sévères que l'on alt connues. « Quoi qu'on dise, affirme-t-il, les compagnies pétrolères françaises sont les grandes perdantes de la guerre du Kippour et il convient de les aider financièrement dans leur activité de recherche. » Si l'hydraulique ne doit pas être négligée, il apparaît que la voie nucléaire est irréversible. « La France, déclare l'orateur, doit conserver les sept années d'avance qu'elle a conquises dans la technique des surgénérateurs. »

indépendance nationale est mena-cée pur cette jusion. » M. DEBES-SON (P.S.) critique la politique d'Usinor, dont la « rationalisa-tion à outrance » condamnerait d'autres usines. M. MICHEL D'ORNANO répond

notamment à M. Cogniot : « Le budget de la recherche augmente ordiget de la recontrene augmente de 11 % (contre 8,3 % pour l'en-semble des budgets d'équipement civil), et même de 15 % si l'on retire le C.E.A.; même 35 % si l'on inclut le plan de soutien. Le recrutement des chercheurs est trivilé / )

ripié. (...)

Non, il n'y a pas de pression de Rhône-Poulenc, et associer l'industrie française à un centre de recherches français est chose normale, plutôt que de voir cellesci utilisées par l'étranger. (...)
Vous avez peine à démontrer que 53 % du capital de la nouvelle société informatique ne font pas une mojorité... Le comité technique n'aura qu'un pouvoir de recommandation.

Sé l'une des sociétés mères

n Si l'une des sociétés - mères estimait que l'attitude de l'autre

● L'équipement des petites la meitait en péril, nous rachète-hutes par des producteurs indé-rions les parls unéricaines. Vous la meitait en péril, nous rachèterions les parts américaines. Vous
voyez que nous avons le contrôle
total de l'entreprise. La C.I.I.
conservera la mini-informatique
civile, l'informatique militaire et
la production, donc l'usine de
Toulouse. Cela occupera vraisemblablement plus de personnel que
maintenant. »

Après le vote des crédits de l'industrie et de la recherche, le Sénat examine les dispositions budgétaires concernant le com-merce extérieur. Ces crédits, qui merce exterieur. Ces crédits, qui figurent dans les services financiers du ministre de l'économie et des finances, ont pour rapporteurs MM. AMIC (P.S.) et FRANCOU (Un. centr.), qui se félicitent du redressement de notre balance commerciale, tout en en souliguant la précarité.

M. SÉGARD, ministre du commerce extérieur, insiste sur la nécessité de promouvoir les exportations agro-alimentaires.

Le ministre souligne ensuita Le ministre souligne ensuite son intention de développer les exportations des petites et moyennes entreprises et fait part de sa satisfaction devant la volonté d'exporter des PME. « En témoigne, dit-il, l'intérêt qu'elles ont porté à la procédure des 7 milliards dits « Crédits Segard ». Trois quarts des contrats souscrits concernent en Segara ». Trois quarte des contrats souecrils concernent en effet des entreprises de moins de 100 millions de chiffre d'affaires. C'est pourquoi, et f'ai le plaisir de vous l'annoncer, M. Fourcade a accepté ma demande d'une nouvelle dotation dès que les crédits actuels seront épuisés, ce qui est prévu pour la fin de l'année. »

M. EDMOND SAUVAGEOT (ind.) demande que l'on encourage la création des sociétés de commerce, qui font 90 % du commerce extérieur du Japon et seulement 15 % de celui de la France. Le vote des crédits est ensuite réservé jusqu'à l'examen, samedi prochaim, de l'ensemble des « services financiers ». des « services financiers ».



PREPAREZ LE DIPLOME D'ETAT D'EXPERT COMPTABLE

Aucun diplome erigé
Aucune limite d'âge
Demandes le nouveau guide
gratuit numéro 695
ECOLE PREPARATOIRE
D'ADMINISTRATION Scola privée fondée en 1873 soumise au contrôle soumise au contrôle pédagogique de l'Etat 4, rue des Petits-Champs 75080 PARIS - CEDEX 02

## COLLECTIONNEUR ESPAGNOL

ACHETE

TABLEAUX ESPAGNOLS XIX et XX siècles

ABRERUA ENPARISHULD AIA EL AA SIEUES

Agrasol, Ansigh-Camarasa, Arneta, G. Bacarisas, Baroja, J. Beolinra,
Admiliano de Beruste, G. Bithae, R. Canais, Cardona, Casaeva y Esbrach,
R. Casae, Francho Cosala, J. Casaeka, V. Chianda, U. Checa; Pi Delaserra,
Dominso-Marquiz, Domingo Munoz, Roberto Dominso, Echovarria, Forbaro,
J. Gallegoe, B. Galberre, Garcia Rainos, Gessa, F. Gimeno Gotherre, Solana,
F. Goya, Italytino Jianemez-Aranda, Leen Y Escosura, Lincao, E. Lucas,
Lucao-Villannil, F. Madram, R. Madram, Marcelino de Unceta, Maril
Alcian, Martines-Abades, E. Morfinet-Cobetts, S. Martines-Cabelte, Mas y
Fondevila, S. Matilias, Meirree, J. Mir, F. Miralias, Mongreil, J. Morfile,
Manno-Dourale, J. Rayeuro, Nicolas-Catanda, I., Necetil, Berlamid-Palencia,
Palmarolli, G. Perra-Villannil, I. Pinare, C. Pia, F. Praellia, Dario de
Ragolios, A. Reyna, Riancho, M. Rico, J. Ramero de Torres, S. Rusinel,
E. Sala, Salinis, Sanchez-Sarbudo, Sanchez-Perrier, J. Maria-Sert,
E. Simonet, J. Sorolla, M. Urueli, Ramon de Zublaurra, Valentia de
Zublaurra, J. Sorolla, M. Urueli, Ramon de Zublaurra, Valentia de
HOTEL DE CASTIGLIONE 40, Fa-Santi-Homoré - Paris (8°)

HOTEL DE CASTIGLIONE, 40, Fg-Saint-Honoré - Paris (8') Teléphone 265-07-50 ou 265-77-80

pour qualques jours Mme OLIVER

**LENTILLES DE CONTACT:** 

paie comptant au plus haut prix

## des millions d'utilisateurs conquis. Pourquoi pas vous?

Ne dites plus "je n'ose pas": des millions de personnes dans le monde ont depuis longtemps renoncé à porter des lunettes et adopté les lentilles de contact. Ne dites plus "ce n'est pas pour moi" : chez YSOPTIC, il existe toute une gamme de lentilles de contact spécia-les pour yeux sensibles. Ne dites pas "lesquelles choisir?": che YSOPTIC, des spécialistes vous conseilleront les lentilles de contact qui répondent le mieux à votre cas et vous garantissent une accoutumance rapide et une tolérance parfaite. Venez faire un essai. Gratuitement.



YSOPTIC 80, Bd Malesherbes - 75008 PARIS Tél.: 522,15,52

## **ENCYCLOPEDIE DE LA** OCIOLOGIE

le présent en question

Aucune société du passé ne s'était interrogée sur elle-même autant que la nôtre.

La sociologie lui apporte-t-elle vraiment la connaîssance des faits sociaux? Elle offre, du moins, un mode de penser qui éclaire désormais toute réflexion sur notre univers social.

Ce livre en témoigne : il nous montre comment les sociologues analysent ces grands problèmes du présent et de l'avenir.

536 pages 62 F





S REIMS?

Aropole



POUR CONCILIER PETITS BUDGETS ET GRANDS BESOINS ACHETEZ BIEN POUR GAGNER BEAUCOUP

ceci s'adresse à vous:

chefs d'entreprises, directeurs des achats, responssables : de municipalités, d'organismes publics ou privés, de comités d'entreprises, de maisons de jeunes,

qui n'avez pu encore satisfaire les investissements de mobiliers que vous aviez prévus en 1975

dans le cadre d'un regroupement de nos entreprises, nous vous en offrons l'occasion, du 1 au 12 décembre 1975, sur du mobilier d'exposition et des modèles non suivis de collectivité et d'habitation : bureaux, armoires, tables, sieges, accessoires divers.

CE MOBILIER SERA IMMEDIATEMENT DISPONIBLE

alpha international mobilier et m.p.s. magasin d'exposition et de vente: 2 place des victoires 75001 paris métro: palais\_roya! \_ halles\_bourse ouvert tous les jours: de 9h.à 19h. du 1 au 12 décembre 1975 sauf dimanche 7 Avant rénovation et pour la première fois par autorisation préfectorale

de tout le stock de vêtements de luxe et de chemiserie pour hommes.

Jeu. 4 · Ven. 5 · Sam. 6 Décembre

Costumes · Vestes · Blazers · Imperméables · Pardessus · Lodens · Chemiserie · Trench-coats · Grand choix de vêtements de peau · Blousons · Mouton retourné et quantité d'autres articles.

## HIGH LIFE TAILOR

Carrefour Richelieu-Drouot 112, rue Richelieu

Métro: Richelieu-Drouot

Parking gratuit: Bourse

## A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

## PARIS: une libération redoutée et contestée

Que Paris ne soit pas une ville comme les autres est une évidence qui aura une nouvelle fois illustré la discussion qui s'est engagée mardi 2 décembre à l'Assemblée nationale sur le projet de loi réformant le régime administratif de la capitale.

Paris par lequel, M. Fanton (U.D.R.), rapporteur, l'a rappelé d'entrée, « tous les homme qui ont gouverne la France n'ont cessé d'être fascinés, tout en ressentant à son endroit méliance

· Paris (enfin) libéré, a souligné M. Poniatowski, de la tutelle soupçonneuse qui lui a été imposée par tous les régimes successifs depuis le Moyen Age. >

Libéré mais toujours redouté, car il semble difficile à certains députés de la majorité d'oublier ce Paris - parfois rebelle et prompt à s'enflammer », celui d'Etienne Marcel, de la Ligue, de Thermidor, de Brumaire, des révolutions de 1830 et de 1848. de la Commune et du 6 février 1934, sans oublier celui de mai 1968. Celui qui toujours, rappela M. Bas (U.D.R.). « donne le branle aux révolutions ».

Cette « inquiétude politique », elle fut notamment exprimée par M. Neuwirth (U.D.R.), député de province réticent à « courir risque que Paris devienne une ville dominatrice soumise aux passions de ses faubourgs ».

M. FANTON (U.D.R.), rappor-teur de la commission des lois, se félicite de l'initiative prise par Interrompant le rapporteur.

M. NEUWIRTH (U.D.R., Loire) note que le maire de Paris, « qui aura plus de cent mille fonctionnaires sous son contrôle. fonctionnaires sous son contrôle.
deviendra le deuxième personnage de l'Etat ». « C'est
la France entière qui participe
aux investissements réalisés
dans la capitale », rappelle-t-il
avant de demander « s'il est
bien sage de chercher à faire
accepter aux députés de province de courir le risque que
Paris devienne une ville dominatrice soumise aux passions de
ses faubourgs ».
Puis M. Fanton poursuit: « On

Puis M. Fanton poursuit : « On a l'impression qu'après avoir crée un maire vous avez échafaudé un maire vous avez echajaude un système destiné à l'empêcher d'ezercer ses fonctions. Si l'As-semblée adopte le système que vous lui proposez, ce ne seront ni le maire ni le consell qui gou-verneront Paris mais l'adminis-tration Noire commission estime tration. Notre commission estime que le maire devra pouvoir con-voque le conseil lorsqu'il le jugera utile, et que la création d'une commission permanente ne se justifie donc pas. Elle sou-haite également que le maire de Paris soit assisté de dix-huit adjoints réglementaires plus neuf adjoints supplémentaires et que le nombre des conseillers soit

porte à cent cinquante ».
Pour M. Fanton, « la réforme
ne sera bonne que si les Parisiens
se sentent concernés ». « Certes.
reconnaît-il, à partir du moment reconnation, a parte de noment où il y a un maire de Paris élu, sa responsabilité s'étend sur l'en-semble de la ville, mais il faut instituer, par arrondissement, des commissions plus éloffées que dans le projet gouvernemental. » Par ailleurs, « il est impératif rat aments, a le est imperatif que le gouvernement alle plus loin dans le sens de la déconcen-tration avant les élections muni-cipales de 1977. Il faut, par exem-ple, que tous les services de la présecture alent une antenne par arrondissement ».
Abordant la question des per-

tique du personnel.

Après avoir noté que « si le système actuel est caractérisé par l'irresponsabilité, les futurs élus doivent toujours se souvenir qu'ils sont totalement et exclusivement responsables », M. Fanton évoque l' « inquiétude politique » exprimée note moment per M. Negurith née notamment par M. Neuwirth.

Il rappelle notamment les événements de 1968, « qui ne sont
pas. à l'honneur de Paris, en tout
cas de ceux qui, à Paris, se sont
liurés à tous les excès », mais souliures a le paris se denne plus ligne que « Paris ne donne plus l'exemple à la France entière ». « Certes, reconnaît-il, le maire de Paris sera un personnage considé-rable et on peut tout imaginer, mais sa fonction l'absorbera ». C'est une des raisons pour lesquelles la commission a supprime la limitation du nombre de ses mandats. « Un maire qui saura qu'il ne peut être réélu, explique le rapporteur, risque en effet de chercher avant tout à s'assurer d'autres fonctions et de négliger

Paris. »
M. MICHEL PONIATOWSKI, ministre d'Etat, ministre de l'in-térieur, souligne : « La novation essentielle est que le maire de Paris préside desarmais aux des-tinées de la collectivité, assumant sans pariage autre que celui des pouvoirs de police la plénitude des attributions que définit le code municipal. Ce maire, rappelle M. Poniatowski, est élu pour six ans comme tous les autres maires de France, mais il ne peut exercer consécutivement plus de deux

Et le ministre d'Etat ajoute a La volonté qui s'affirme dans le texie est de libéraliser le régime de la capitale en lui appliquant le droit commun des villes et des départements dans tous les domaines où cela est pos-sible, sans oublier cependant que le siège du gouvernement et du Parlement requiert sur certains

· M. Poniatowski est disposé à supprimer la commission permanente

tissements en Nouvelle-Calè-donie; suite de l'examen du projet sur l'allocation-chômage des détenus libérés.

MERCREDI 10 DECEMBRE projet sur les conséquences de l'autodétermination des Como-res ; convention sur le fonds de soutien de l'O.C.D.E.; projet sur la durée maximale du travail. JEUDI 11 DECEMBRE : projet

sur la retraite de certains travailleurs manuels. YENDREDI 12 DECEMBRE :

qui servent Paris avec dévouequi servent Paris avec devote-ment, et souvent depuis long-temps, subissent les conséquences de la réforme ». Quant aux sta-tuts, ils devront, à son avis, être négociés par le futur maire, qui devra pouvoir déterminer sa politique du personnel

mandais. » sonnels, il estime qu' « il n'y points un agencement particulier a aucune raison pour que des gens des institutions.»

Après avoir rappelé que les effectifs du Conseil de Paris passent de quatre-vingt-dix à cent membres, M. Poniatowski indique que, « dans le souci de s'écarter le moins possible du droit commun », il se ralliera à la proposition du rapporteur de supprimer la commandate de supprimer la commandate de la commandate de supprimer la commandate de la vie d'une concertation permanente ». Notant que les députés proposent que la commission consultative comprenne également les officiers municipaux et des personnalités représentatives de la vie de l'arrondissement élues par le Conseil de Paris, M. Poniatowski estime que « cette formule paraît coîncider aux gouvernement d'insuffler une vie nouvelle aux arrondissement ».

Sur les finances, il estime que « cette formule paraît coîncider aux gouvernement d'insuffler une vie nouvelle aux arrondissements ».

Sur les finances, il estime que « cette formule paraît coîncider aux gouvernement d'insuffler une vie nouvelle aux arrondissements ».

Sur les finances, il estime que « cette formule paraît coîncider aux gouvernement d'insuffler une vie nouvelle aux arrondissements ».

Sur les finances, il estime que « cette formule paraît coîncider aux concevable» l'option différente adoptée par la commission des lois, qui consiste à distinguer le budget départemental du budget communal. Enfin, il évoque la ventilation du personnel administratif actuel entre la ville, le département et l'Etat. Il annonce à ce sujet qu'il envisage de proposer la constitution d'une commission qui arrêters les effectifs théoriques nécessaires à l'exercice des attributions, receva les vœux émis par les fonctionnaires et présidera à l'affectation de ces personnels « en tenant compte tout à la fois des désirs des intéressés et des exigences du service fouit à la fois des désirs des intéressés et des exigences du service fouit à la fois des désirs du service que le commission proposées de la vie de l'arrondissements, le ministration proposées devineration de le commission consultation que cette de pour les fois de

public »

« Pour une réforme, c'est une réforme », déclare M. FOYER (U.D.R.), président de la com-mission des lois. Une réforme qui, à son avis, « répond beau-coup plus à une pensée politique qu'à des nécessités techniques ». « Car les préjeis, souligne-t-il, auront administré Paris mieux que ne l'a élé aucune grande ville de France ». Observant que « la majorité du Conseil de Paris se conjond aujourd'hui avec celle de l'Assemblée nationale et avec la majorité présidentielles. M. Foyer évoque l'hypothèse « où cette harmonie n'existerait plus et dedemande de quel poids pèse-rait alors l'opposition du maire de Paris, nouveau duc de France. devant le gouvernement et le chef de l'Etat lui-même! Imaginons qu'en mai 1968 le maire de Paris all rejoint les contesta-taires (» Et il conclut : « Le gou-

aussi aux provinciaux ».

vernement est animé par un ro-buste optimisme. Il considère que buste optimisme. Il considere que la majorité actuelle a toutes les chances d'être renouvelée, que celle de l'Assemblée nationale connaîtra le même sort. C'est parce que je partage cette vue prospective que je voterai un projet qui, à tant d'égards cependant, appelle la critique. »

Pour M. BOULAY (P.S., Puyde-Dâme), a le problème reste le de-Dôme), « le problème reste le même, car, aujourd'hui encore, le même, car, aujourd'hui encore, le pouvoir central se méjle toujours des Parisiens ». « Ce peuple n'est-il pas encore capable dans un accès de fièvre d'évranler l'édifice gouvernemental?, demande l'orateur, qui estime que « mai 1963 a été aussi la révolte sauvage d'une ville privée de démocratie ». Il reconnaît que c'est, le souvernement. naît que c'est le gouvernement qui propose aujourd'hui de rompre avec « une longue tradi-tion de méjiance », mais il soution de méfance », mais il souligne que cette initiative se
situe dans un certain contexte:
« Les groupes financiers ont fait
main basse sur Paris. La spéculation se déchaine. On assiste
à la déférioration du cadre de
vie des couches populaires. Comment ne pas voir qu'on nous
demande aujound'hut de changer
un régime administratif qui a
donné La Villette, le Parc des
Princes, la rénovation des Halles. Princes, la rénovation des Halles, bref une série de scandales, dont

les contribuables ont fait ou feront les frais. »

Pour M. Boulay, « Paris avance à grands pas vers une crise socio-

economique, financière et démographique, particulièrement grave, dont le prochain maire de Paris et son assemblée seront les boucs émissaires tout désignés ». et son assemblée seront les boucs émissaires tout désignés ». Après avoir relevé que « politiquement, le gouvernement n'a rien à craindre d'un maire élu à Paris », il conclut : « Ce projet a le mérite d'engager le débat, mais c'est son seul mérite. Nous allons participer activement à cette discussion avec le souci d'améliorer ce qui peut l'être. » « C'est toujours Paris qui donne le branle aux résolutions », constate M. BAS (U.D.R., Paris), en reconnaissant toutefois que « Paris a changé ». En effet, ajoute-t-il, « les trois quarts des habitants de l'agglomération parisienne vivent hors les murs. Les agitateurs du faubourg Saint-Marceau ont émigré en proche banlieue. C'est de là que sont venus les gros bataillons de mai 1968, que vient la piétaille de nos manifestations quotidiennes et que viendront les « septembriseurs » des futures « Journées ». Estimant qu'avec ce projet « Paris a désormais une tête mais sans corps », il propose de donner au maire un état-maior de prévoir corps », il propose de donner au maire un étai-major, de prévoir un nombre suffisant de conseillers un nombre suffisant de conseillers et des commissions d'arrondissement étoffées. De plus, « le jutur maire de Paris na peut réussir que s'il a avec lui, derrière lui, une majorité nombreuse et cohèrente. Avant de changer une loi électorale jaite pour susciter une telle majorité, il convient de réfléchir. Les luttes entre les partis du gouvernement ne peuvent qu'amener le marxisme au pouvoir à Paris. Comme pour la nation, conclut M. Bas, le salut de la ville est dans l'union ».

est dans l'union ».

a Eh bien, nous y vollà!
déclare M. FISZBIN (P.C., Paris);
Paris va donc être débarrassé d'un
statut totalement antidémocratique qui lui a été in/ligé depuis
cent strature minera con et se tique qui tui a été infligé depuis cent soimunte-quinze ans et se voir reconnaître le droit d'avoir un maire éiu. » « On reste confondu, ajoute-t-il, de la résistance acharnée que le gouvernement et sa majorité ont opposé à une aspiration aussi élémentaire et aussi légitime. »
« Le problème est-il réglé? », demande l'orateur, qui répond : « Non, Paris ne va pas être libéré, car il reste à démocratiser vraiment Paris. l'existence d'un matre

ment Paris, l'existence d'un maire élu est loin d'être une condition su/fisante.»

Pour M. Fiszbin, c'est surtout dans le refus d'aller vers la mise en place de structures commu-nales au niveau des arrondisse-

l'Etat. ce « nouveau duc de France », pour reprendre l'expression de M. Foyer (U.D.R.J., qui fit sans doute naître des frissons en imaginant qu'en mai 1968 - le maire de Paris ait rejoint les contestataires! >. Oui, « beaucoup de gens ont peur >, a reconnu M. Claudius-Petit (réf.), qui s'est félicité, pour sa part, de voir « Paris rendu à la nation en devenant commune ». Opinion partagée par M. Mesmin (réf.), pour qui « la réforme se fait dans l'intérêt

Et puis, - Paris ne donne plus l'exemple à la France -, remarqua M. Fanton tout en reconnaissant que son maire serait - un personnage considérable - et que l'on pouvait, par consequent, - tout imaginer >.

commun, dans celui de la démocratie locale, et qu'elle profitera

D'autres evoquent, plus que Paris, son futur maire, celui qui, en fin de compte, deviandra le deuxième personnage de

Pour l'opposition, au contraire, la réforme doit être ramenée à sa juste expression : « Le pouvoir conservateur se donne des allures de libéralisme, mais seulement après avoir vidé partiel-lement la capitale de ses travailleurs. Les financiers ont fait main basse sur la ville, et Paris semble désormais appartenir à

ments que s'exprime le mieux « la projonde méjiance du gouverne-ment à l'égard de toute partici-pation réelle de la population ». Relevant le seul élément réelle-

Relevant le seul élément réelle-ment positif du texte (« le maire élu sera plus sensible à la pression populaire qu'un préjet nommé »), il note que « les scandales finan-ciers les plus retentissants ont été le fruit de l'absence de contrôle et de participation de la popu-lation et non les excès d'une ges-tion trop démocratique ». tion trop démocratique ». M. ALAIN VIVIEN (P.S., Seineet Marne) explique que si l'actuel « pouvoir conservateur » se donne des « allures de libéralisme en

des a altures de libéralisme en semblant accepter de rendre à Paris le droit de s'administrer luimémé, c'est que, après avoir vidé partiellement la capitale de ses travailleurs et de ses humbles, Paris semble désormais appartenir plus à l'U.D.R. qu'aux R.I.», si bien que la réforme proposée par le ministre de l'Intérieur « annonce de singuliers combats électoraux pour un avenir prochain ». toraux pour un avenir prochain ». Pour M. GEORGES MESMIN (Réf., Paris), la réforme proposée est a bonne », a importante et soll-de ». Après avoir remercié le pré-sident de la République d'avoir tenu ses promesses, rendu hom-mage à M. Dominati, qui a accrémage a M. Dominati, qui a accrédité une telle idée quand il était président du Conseil de Paris, et a M. Poniatowski, qui a tenu compte des avis recueillis pour élaborer ce texte. M. Mesmin souhaite que le futur maire de Paris soit libre de convoquer son conseil au moment opportun. Il estime « raisonnable » qu'un chiffre intermédiaire — entre cent et estime « raisonnable » qu'un chif-fre intermédiaire — entre cent et cent cinquante conseillers — soit retenu et juge « un peu timide » le texte, s'agissant de la vie des arrondissements et des quartiers. M. BAHLOT (P.C., Paris) présente les structures qu'il présente les structures qu'il convient, à son avis de mettre en place à l'échelon des arronen place à l'echelon des arron-dissements. Après avoir dénoncé « l'anonymat et la burequeratie actuels », refusé la solution gou-vernementale et les propositions de la majorité, il plaide en fa-veur d'« une décentralisation

## Les propositions du P.S. et de M. Bernard Lafav

### COMBIEN D'ÉLUS DANS LE FUTUR **CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS ?**

Le président du conseil de Paris, M. Bernard Lafay, évoquant, le lumdi 1ª décembre, la réforme du statut de Paris, a notamment déclaré : « Le futur maire de Paris doit être maître des permis de construire : il serrait ainsi responsable devant le conseil et denant les Parisiens. Les erreurs et les fantes en ce domaine devraient être sanctionnées par le suifrage universel. » Si M. Bernard Lafay se montre favorable aux propositions de la commission des lois pour amender le projet gouvernemental : pas de limitation des sessions du conseil de Paris, suppression de la commission permanente, un maire nouvent être éty nour les conseil de Paris, suppression de la commission permanente, un maire pouvant être élu pour plus de deux mandats, composition de la commission consultative de l'arrondissement, il est en désaccord sur le nombre des futurs élus de la capitale proposé par cette commission des lois. Celle-ci suggère que le nombre de ces élus soit porté à cent cinquante. M. Bernard Lafay s'en tient au projet gouvernemental de cent projet gouvernemental de cent membres.

De son côté, le groupe socia-liste et radicaux de gauche a déposé; le vendredi 28 novembre, un projet de loi « tendant à doter Paris d'un statut démocratique ». Il propose : pour l'ensemble de Paris, l'élection au scrutin propor-tionnel d'une assemblée de cent vingt membres désignant elle-même son maire : pour les arrondissements, l'élection toujours au scrutin proportionnel, d'un

la majorité. - Ainsi se sont exprimés les orateurs de l'opposition, M. Boulay (P.S.) soulignant de plus que le nouveau pouvoir local constituera un excellent bouc emissaire lorsque la crise frappera Paris, tandis que M. Fiszbin (P.C.) relova qu'on met Paris au régime de droit commun (« un statut rêtro ») « après avoir vide ce regime de toute substance démocratique ».

Reste qu' - un maire élu sera plus sensible qu'un préfet aux pressions populaires -, comme l'a reconnu le député communiste. Reste que le paysage administratif et politique de la capitale sera - totalement transformé -, ainsi que l'a affirmé M. Fanton, tout en réclamant pour le futur maire, . les pouvoirs que sa fonction mérite ..

Paris libéré. Peut-être. Mais pas par lui-même. Or, chacun l'a reconnu, la réforme ne sera bonne que si les Parisiens se sen-tent concernés. « Eile sera jugée, a déclaré M. Claudius-Petit, sur ce qu'eile apportera de nouveau dans la vie quotidienne des Parisiens. - Il faut d'abord « changer la ville », a reconnu M. Alain

En conclusion, Paris valait bien un débat. Peut-être méritaitil mieux, cependant, que ce débat trop chargé d'arrière-pensées politiques.

PATRICK FRANCES.

Le rappe

M. VILLA (P.C., Paris) affirme

que son groupe ne saurait ac-cepter qu'au travers de la ré-forme il soit porte atteinte aux droits acquis et estime que le statut actuel doit être applique au personnel qui pourrait être recrute ultérieurement, recrute ulterieurement.

M. Eugène CLAUDIUS-PETIT
(Réf., Paris) déclare que « Paris
va être rendu à la nation en
devenant une commune », et
que « la réforme sera jugée sur ce qu'elle apportera de nouveau dans la vie quotidienne des Pa-risiens ». Pour l'orateur, il imrisiens ». Pour l'orateur, il importe que les arrondissements aient une « représentation convenable » qui ne soit pas « déterminée en jonction de la seule population résidentielle » mais qui tienne compte de ceux qui y viennent pour y travailler, y acheter ou s'y promener. Si le fait que Paris devienne une commune comporte des risques, il souligne que ce sont des « risques inhérents à la démocratie et à la liberté » qu'il faut assumer. M. GILBERT GANTIER (R.I. Paris) note que « le statut actuel M. GILBERT GANTIER (R.I. Paris) note que e le statut actuel ne correspond ni aux souhaits de la population ni aux conditions de fonctionnement d'une grande ville moderne ». Après avoir rendu hommage à la fois aux préfets et aux rapporteurs du budget de la Ville de Paris, à qui, estime-t-il, « nous devons une ville bien administrée », M. Gantier indique qu'une des responsabilités du maire de Paris sera « de donner la priorité à responsabilités du maire de Paris sera « de donner la priorité à l'habitat, à l'artisanat, de favoriser autani que possible le retour des jeues joyers » dans la ville, car, constate-t-il. « au problème timmobilier succède le problème démographique ». En conclusion, il qualifie ce projet « de grande, d'audacieuse réforme locale ».

Répondant aux orateurs, M. Poniatowski indique que le régime des sessions du Conseil de Paris soft celui de droit commun. Par conséquent, la compourable de l'article premier, les articles 2, 3, 4 et 5 sont supprimes.

La séance est levée à minuit. la discussion des articles devant se poursuivre ce mercredi.

LE GÉNÉRAL

LE GÉNÉRAL

JACQUES MITTERAND POURRAIT PRENDRE

L'allocution présidentielle

## LE P.S., LE P.C. ET LES RADI-CAUX DE GAUCHE VEULENT POUVOIR RÉPONDRE A M. GIS-

CARD D'ESTAING. M. François Mitterrand, en-toure de plusieurs autres respon-sables du P.S., a reçu, mardi 2 décembre, au siège du parti, les dirigeants du Mouvement, des dirigeants du Mouvement des radicaux de gauche, conduits par M Robert Fabre, président. Après avoir disenté des problèmes militaires et des questions électorales dans la perspective du renouvellement des conseils généraux, les deux délégations ont rappelé leux attachement « à la stratégie de l'union de la gauche jondée sur le programme commun ».

Les dirigeants socialistes et radicales de l'union de la gauche la programme commun ».

Les dirigeants socialistes et radicaux de gauche ont décidé de
proposer au parti communiste
l'envol d'une délégation commune
des trois partis auprès des présidents des trois chaînes nationales de télévision et de Radiorance « pour exiger le droit d'expression des partis de gauche sur
leurs aniennes en réponse à la
prochaîne allocution du président
de la République ». de la République ».

Cette proposition a été accep-tée par le P.C.F., et, dès mer-credi, MM. Estier (P.S.), Ralite (P.C.) et Loncie (M.R.C.) ont de-mandé à être reçus par les prési-dents des chaînes de radio et de télévision. D'ores et déjà, on indi-que à TF 1 qu eles chaînes ne sont pas habilitées à instituer le droit de rénonse. droit de réponse.

conseil st d'un maire. Ces « véritables collectivités territoriales » seraient dotées « des services et des personnels nécessaires et responsables d'un vaste domaine de competence ».

M. Chirac a reçu mercredi 3 décembre à déjeuner les membres du gouvernement avant de présider à l'Assemblée nationale une réunion des trois groupes de la majorité.

extrème » et de l'élection de mission permanente disparaît. Il municipalités d'arrondissement accepte également la composition élues.

M. VILLA (P.C., Paris) affirme mission permanente disparaît. Il accepte également la composition élargie des commissions consultatives d'arrondissement. « qui tatives d'arrondissement, a qui auront les pouvoirs necessaires pour animer ces derniers ». Il refuse, en revanche, de donner a une irès grunde indépendance et des responsabilités très poussées » aux arrondissements, car a cela reviendrait à balkaniser la Ville de Paris et comporterait de grands dangers ». «Ce serait aller a rebours de l'histoire, affirme le ministre, el retourner au Moyen Age. » En ce qui concerne les personnels, il affirme que la réforme du statut ne touchera. ni l'Assistance publique (qui reste soumise au décret de 1960) ni l'Office d'H.L.M.

l'Office d'H.L.M.

Dans la discussion des articles.

l'Assemblée examine un amendement socialiste, véritable contreprojet, qui érige notamment l'arrondissement en collectivité territoriale s'administrant librement. MM. MARSITE (U.D.R., Paris) et FANTON (U.D.R.) jugent les propositions financières du groupe socialiste «ubuesques».

M. Poniatowski s'oppose à ce « démembrement de Paris, qui constitue un danger». L'Assemblée repousse l'amendement. Puis elle examine une proposition de la commission, qui distingue plus nettement, dans un souci de nettement, dans un souci de « clarté et de logique », ce qui est du domaine communal et ce qui est du domaine départemental. M. Poniatowski préfère s'en tenir à la présentation initiale, mais il n'est pas suivi par l'Assemblée. En consequence, et après l'adop-tion de l'article premier, les articles 2, 3, 4 et 5 sont supprimes.

## POURRAIT PRENDRE LA PRESIDENCE DE LA SNIAS

LA PKLYIDENCE UT LA MIA)

Le général d'armée aérienne Jacques Mitterrand, tcadre de réserve), ancien inspecteur général de l'armée de l'air, et frère du premier secrétaire du parti socialiste, a été reçu ce mercredi matin 3 décembre en audience au palais de l'Elysée, par M Valèry Giscard d'Estaing.

Le général Mitterrand devrait occuper le poste de président-directeur général de la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS). Présenté par le conseil des ministres du 22 octobre dernier pour prendre ces fonctions, M. Jacques Mayoux, ancien directeur général de la caisse du Crédit agricole, n'occupera pas finalement ce poste, ayant posé à son acceptation définitive un certain nombre de conditions liées à la nature du pouvoir et à la rémuneration du poste à la tête de la SNIAS.

## **LETTRES**

♣ Le grand prix littéraire pour l'Afrique noire de l'association des écrivains de langue française a été attribué le 1ª décembre à l'auteur camerounais Etlenne Yanou pour son livre l'Homme-dieu de Bisso. Le laureat a obtenu six voix contre trois au Dahoméen Théodore d'Almelda pour son essai l'Afrique et son médecin. Les deux livres sont publiés par les édititions Clé de Yaoundé (Cameroun).

De Le prix littéraire France-Canada, décerne conjointement par l'Association France-Canada, la délégation générale du Québec et le ministère des affaires culturelles du Québec, a été attribué à la romancière canadienne Antonine Maillet pour Mariangelas (Grasset), dont « le Monde des livres » a rendu compte dans son numéro du 21 février 1975, par 5 voix contre 4. Des voix se sont également portées sur la Québécoise Aune Hébert pour son roman les Enfants du sabbat (Le Seuil).

BERBICH R







## ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

## Corse

## Le rapport sur la situation viticole de l'île a été remis à M. Jacques Chirac

M. Jacques Chirac, premier ministre, a regu ce mardi 2 décembre le rupport a sur la situation viticole de la Corse», rédigé par M. François Blaizot, vice-président du conseil général du génie rural. Ce document avait été demande par M. Giscard d'Estaing, qui écrivait le 12 septembre dans une lettre adressée à M. Jacques Chirac : « Il faut procéder à une enquête sur la situation viticole de la Corse dans ses aspects fonciers, de production et de commercialisation, et que les circuits de commercialisation et que les circuits de commercialisation et que les circuits de commercialisation

tives. » (Le Monde daté 14-15 septembre.) Dans son rapport, M. Blaizot propose d'abord que les banques acceptent toutes les traites remises aux viticulieurs de l'île par le groupe de négociants faillis ou dans de graves difficultés financières. Les vignes (environ 200 hectares en propriété et 650 en bail emphytéotique) et autres biens possédés par ces négociants seraient repris par une société à laquelle participeraient les banques, société qui les louerait ensuite aux agriculteurs corses installés sur de

Selon M. Blaizot, les coopératives viticoles, actuellement sans grande influence, devraient prendre la place du négoce défaillant. Elles bénéficieraient de fortes subventions d'équipement. L'Etat aiderait aussi à la mise en place d'installations d'expédition et de vente de vins corses. Des chais d'embouteillage seraient créés sur le continent. Enfin, pour encourager les viticulteurs à faire du vin de qualité, des primes à l'arrachage des mauvaises vignes pourraient être accordées. Il faut au minimum déplanter 1800 hectares de terres de bas-jonds.

## Le vin du scandale

Bastia. — M. C... refuse tout entre-tien. M. F... ne reçoit aucun journa-liste. M. H... ne vient pas au rendez-Entre-temps, les grands domaines vous : « Vous n'avez pas de chance, Il a eu un petit accident de voides rapatriés ont déjà vu le jour. on décide bien alors de réserver les ture. » M. L... s'attarde sur le nouvelles terres aux petits propriécontinent. C'est le temps du silence taires, aux Corses, qui n'avaient pas et de la peur en Corse pour les gros eu le flair, la volonté ou les moyens viticulteurs rapatriés d'Afrique du d'imiter les - pieds-noirs -. Le meil-Nord. Depuis la fusillade d'Aléria, leur du gâteau est déjà accaparé, depuis le chapelet d'explosions du l'Etat aurait dû intervenir dix ans plus 11 novembre, des dizaines de fatot. D'où, dans la piaine orientale, une milles « pieds-noirs », propriétaires de situation politique qui ne cessera beaux domaines viticoles de la plaine orientale, vivent sur la pointe des pieds. Dans la crainte d'autres attentats qui les contraindraient à un

nouvel exode. « Le terrorisme ne s'arrêtere pas là. On convoite nos propriétés, les plus belles d'Europe. » Un petit monde s'écroule. Un secteur agricole brillant, d'une extraordinaire prospérité pendant une décennie. Une viticulture-modèle, hélas l plus apparente que réelle, parce que bâtie sur le sable. Deux scandales. I'un pour trafic sur le vin. l'autre pour combinalson financière fraudueuse, ont déjà fait effondrer à moitié ie château de cartes. Le gouvernement, par l'intermédiaire de la mission Blaizot, tente de sauver les

### La ruée vers l'Est

Les chiffres font litusion. Hult mille hectares de viones en Corse en 1956. 32 000 aujourd'hui. Une production de 2 millions d'hectolitres contre 1 million en 1968. Peu de petites propriétés : la dimension moyenne est de 7 à 8 hectares. Et surtout, dans la pisine orientale, un aggiomérat de superbes domaines à faire rêver les économistes ruraux. Trois cent quarante exploitations constituent les deux tiers du vignoble corse.

La vigne a toujours existé dans l'île notamment sur les coteaux d'Ajaccio, de Patrimonio et du sud corse d'où proviennent encore les vins de tête. Elle n'a déferié qu'à partir de 1956 dans la pialne orien tale, jusque-là vouée au maquis et aux moustiques. Les rapatriés ont donné le branie en défrichant, suivis avec un lustre de retard par les agriculteurs corses, d'abord goquenards, incrédules, puis jurant sur le tard qu'on ne les y reprendrait plus à vendre leurs terres aux autres. Aujourd'hul, autour d'Aléria et de Ghisonaccia, c'est le raz de marée de la viticulture. Parcelles géantes, domaines au carré, cuveries rutliantes. Une autre Californie, a-t-on déjà écrit.

Sans doute, à ceci près que la ruée vers l'est corse menace de tourner à la débâcie parce qu'elle a été engagée et conduite dans l'anarchie. Le statut viticole qui. sur le continent, réglemente avec tant de sévérité toutes les choses du vin n'est pas appliqué lci. A leur arrivée, les rapatries ne rencontrent aucun frein. ils trouvent à bon marché toute la terre qu'ils veulent. Les buildozers ronflent jour et nuit. On plante n'importe quelle vigne dans leurs traces encore fraiches. On travaille à la lumière des phares. Il faut faire vite, créer une situation de fait avant que l'Etat ne délimite un périmètre viticole. Ce qu'il ne fera qu'en 1967.





## De notre envoyé spécial

rapatriés : MM. Gabriel Juncqua,

Jean-Claude Cuaz, Yves Slegel et Antoine Infantés, eux-mêmes dans une passe financière délicate. Ce petit monde crée alors « une assoen date du 10 mai 1974. Pour honore ses dettes, dit l'accord, M. Depeille vendra à la COVIREP, négociant parisien, 65 000 hectolitres de vin fictifs ou réels ? C'est l'abjet de l'instruction iudiciaire en cours. Comme les quatre créanciers de Gros rouge au sucre M. Depeille n'ont pas le temps d'at-La même anarchie existe en matendre que le vin soit vendangé. la COVIREP leur donne tout de suite de techniques viticoles, la le droit de tirer sur sa caisse, et,

Une affaire banale, dira-t-on, qui

aurait dû se solder par des faillites frauduleuses. Seulement il se trouve

que la COVIREP, en novembre 1974

passe un second protocole d'accord

avec la maison Mattei, plus vieille

société corse qui offre l'autre ori-

ginalité d'être dirigée par deux

hommes peu communs. A la prési-

dence, M. Borghetti, brillant trésorier

de la régle Renault. Trente-neuf ans,

le physique de Kissinger, toujours

tiré à quatre épingles. Ambitieux, expéditif. Après avoir « réussi » aur

continent, il veut régenter

négoce du vin corse. Au poste de directeur, M. Mannarini, membre

fondateur de l'ARC. Un convaincu

société Mattei de son approvisionne

ment exclusif en vin. Quelques

livraisons sont faltes pendant l'hiver

1974-1975. En mars la COVIREP

tombe en faillite avec une créance

d'environ 10 millions de francs sur

Baril de poudre

Le nœud financier est en place

Enumérons : COVIREP doit quelque

10 millions à Mattei mais est créan-

cière pour à peu près la même

somme sur Cuaz, qui doit 3 millions

aux viticulteurs mais est créancier

de 1,8 million sur Depelile, lequel

Siegel, lequel est débiteur de la

même somme auprès des viticulteurs.

etc. Autrement dit se retrouvent côte

à côte les négociants « pieds-noirs »,

une société llée Indirectement à

l'ARC, un homme d'affaires et des

vignerons corses. Soit autant de par-

ties que dix querelles opposent.
Jusqu'en août 1975 les autorités,

qui n'ignorent rien de la situation,

vont tenter d'éviter l'explosion du

baril de poudre. S'y prennent-eiles

maladroitement? M. Borghetti, qui

s'est fait des ennemis Jusqu'au gou-

vernement en tant que trésorier de la

pulssante régle Renault, est-li vic-

time d'un règlement de comptes

politique ? Lui-même a-t-li une atti-

tude assez claire pour ne pas com-promettre son adjoint, M. Mannarini,

dans ses contacts avec les négo-

clants < pieds-noirs > ? M. Mannarini

et les autres dirigeants de l'ARC ont-

ils peur que les retombées du scan-

plus grand parti politique possible

chaque détail? Tout est possible.

Il ne faut s'étonner de rien avec

influences. Salt-on, per exemple, que

les syndicats agricoles de l'île prè-

lèvent — et de quel droit ? — une

taxe sur toutes les importations de

Les pouvoirs publics échoue

L'ARC passe à l'action pour faire

éclater l'affaire. Le 21 août, ses mem

bres occupent à Aléria la cave de

lade. - Il croyalt nous tenir en otage

explique Max Simeoni, son secré

taire général, petit personnage napo

léonien, vif et séduisant. Tout le monde a voulu jouer au plus malii

que nous. Voltà à quel gâchis or

Gáchis, c'est le moins qu'on puisse

dire, quelle que soit l'idée qu'on se

fasse des responsabilités des uns el des autres. Au bilan, un trou finan-

cler qui

Henri Depellie, C'est la fusil-

moûts de vins Italiens?

dale éclaboussent leur mouve

doit aussi 2,3 millions de francs

accrocheur. La COVIREP charge la

traude est quasi générale. Dès 1960 on fait en Corse du vin - sur mesuivant un organigramme d'une complexité bizarre, toute une série sure ». On fabrique le produit de traites jusqu'à hauteur des 6 milrecherché par le nénoce du lions dus. Cavalerie financière ? continent : le gros rouge « méde-cin » de 13 degrés qui rem-Le procès le dira. Très vite, l'accord capote. La COVIREP n'honore pas place la production algérienne dans toutes les traites. Le vin ne lui est les coupages faits à partir des petits degrés du Languedoc-Roussillon. Trafic à grande échelle. Il n'y a au-

cum contrôle. On tire toutes les ficelles. On récolte 150, 200 hectolitres à l'hectare. Les vins pésent 9, 10 degrés. Allègrement on les sucre jusqu'à ce qu'ils attelgnent 14, 15, 16 degrés. Ensuite on les rabaisse à 13 degrés par apport d'eau, ça fait du volume en plus. «Le vigneron hon-nête allait jusqu'à 3 degrés de sucre, le type à demi honnête jusqu'à 4 degrés » Ironise un inspecteur de la viticulture. Les propriétaires les moins acrupuleux font même ferc'est le vin de lle parce que c'est lui qui coûte le moins cher à fabriquer -, clamait alors les négociants. Fructueuse écoque. Produire du gros rouge dans ces conditions était

presque aussi avantageux que de faire du champagne. La puissance publique fermalt les yeux : c'étaient des rapatriés, c'étalent des Corses, c'était un vignoble en décoilage. change. Le sucrage des vins est interdit dans l'île. Les viticulteurs du Midi, qui n'y ont pas le droit, protestaient trop. Paris voulait aussi que

le vignoble français, tout le vignoble, ait un comportement irréprochable au moment où, à Bruxelles, nos diplomates réclamaient une révision de la législation viticole italienne, trop laxiste. Coup dur pour la plaine orientale. Ne plus sucrer, cela veut dire abaisser les rendements, renoncer à vendre plus de vin qu'on n'en a récolté. Donc gagner beaucoup moins d'argent alors que tout augmente.

En 1973 des viticulteurs passent outre à l'interdiction de sucrer. Cette fois la brigade antifraude veille. Elle prend plusieurs d'entre eux sur le fait. Eclate le premier scandale des vina corses qui aboutit à douze inculpations (le Monde du 1er mars 1974). Parmi les personnes atteintes, des négociants rapatriés qu'on re-trouvera un an plus tard mélés à la seconde affaire.

A viticulture nouvelle, commerce nouveau. Des affaires de négoce se sont créés pendant les années d'or, souvent sur l'impulsion de vignerons rapatriés, pressés de refaire les fortunes perdues. La Corse manquait de iants. Ils ont mis un écriteau devant leur chais et agrandi leurs oaves pour loger la récolte des voisina. Pas trop regardants sur les méthodes, ces messieurs ! L'argent coulait en abondance avec le vin. jusqu'au coup d'arrêt de 1972 qui

Dès lors, de deux choses l'une, s'ils veulent tenir leur rang : ou continuer à frauder — mais le premier scandale a vite fait de en dissuader, — ou recourir à des jongieries comptables et financières. Ce qu'ils font tant bien que mai car la crise économique et le marasmo viticole de 1974-1975 les mettent bientôt en situation difficile.

## Cavalerie financière ?

mence la seconde affaire, qui débouchera en août 1975 sur le coup de force de l'Action régionaliste corse (ARC) et la fusil-lade d'Aléria, au terme d'un imbroglio politico-financier qu'on ne démélera lamais en entier.

Au début de 1974, la société de M. Henri Depeille, viticulteur négo-ciant, rapatrié, tombe en déconfiture. Elle doit 6 millions de francs, à quatre autres négociants-viticulteurs de francs, un négoce insulaire déca attainte pour plusieurs années, ur climat de guerre intesti culteurs rapetriés et indigènes. Une viticulture qui ne sait plus à quel

PIERRE-MARIE DOUTRELANT

Garde-meubles



## Tout pour vos études d'implantation régionale



Semaine nationale de l'implantation industrielle et tertiaire GERP - 12, rue Chabanais 75002 Paris Tél. 7427900 et 7425871

## C'EST DIFFICILE DE GRANDIR SANS RIEN PERDRE DE SON CHARME

Dijon a su allier développement et qualité de vie : - 2500 logements neufs par an ne font pas oublier et un environnement de 500 ha d'espaces verts. 6 zones industrielles à quelques minutes d'un centre urbain sauvegardé, animé par ses rues pietonnières.

· une activité économique orientée vers des industries de pointe, un rayonnement universitaire et une vie culturelle intense. Dijon a su se développer sans perdre ni son âme... ni son charme.

**DIJON A SU GRANDIR** Mairie de Dijon: Tél. 41.81.30

## **EQUIPEMENT ET RÉGIONS**

- A PROPOS DE...

### LES DIFFICULTÉS D'EUROCONTROL

## Fin de l'Europe de l'air?

de navigation aérienne, est de plus en plus ent menacé. Les pays qui, bien que savoir la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et, dans une moindre mesure, les Pavs-Bas, n'ont pas

tions, les autres pays membres — Allamegne, Belgique et Luxembourg — semblent décidés à reprendre leur liberté. C'est ce qui ressort des travaux de la « commission permanente » d'Euro-control qui a réuni à la fin du mois dernier, à Mazetricht, aux Pays-Bas, les ministres des transports des pays membres ou leurs représe L'Europe de l'air a, elle aussi, du mai à s'organiser,

La convention créant Eurocontrol, qui a été ratifiée en 1963, viendra à expiration en 1983. Elle prévoit que les Etels membres transféreront à Euronevigation aérienne au-dessus n'est aujourd'hui que partiel-jement atteint. Dès 1965, la France et le Royaume-Uni ont fait savoir que, pour des raisons de force maleure (la coordination de la navigation sérienne militaire et civile), il leur était impossible de transférer à Eurocontrol la surveillance de leur espace sérien. La situation se nius favorable en Allemagne et dans les pays du Benelux. Eurocontrol gère actuellement le centre de Maastricht qui assure la contrôle de la navinord de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique. Les dais ont retardé le transtert du contrôle de leur espace aérien au centre de Meastricht auparavant installer un centre moderne pour le surveillance

est en cours d'installation à Karlsruhe, en lisière de Forêt-Noire, avec comme mission prévue la surveillance de l'espace du sud de la République fédé-

raie. Le centre de Karlsruhe deviendre opérationnel à la fin de 1976. Les Allemands, qui, jusqu'ici, ont respecté la convention de 1953, se sont aperçus soudain que l'implentation sur leur territoire d'un centre d'Eurocontrol risquait de leur poser de sérieux problèmes acciaux : les alguilleurs du ciel européens sont mieux payés que leurs collèques dépendant de l'administration nationale... Le gouvernement fédéral auraît pu sans doute prendre son parti de cet dition que la France et le ment leur intention de transtérer leurs responsabilités de contrôle à l'organisation auropéenne ayant 1983. Or. à la réunion de Maastricht, les repréont donné des réponses très vegues, indiquant seulement que, actuellement, ce transfert n'était pas possible. Il y a tout lieu de croire, dans ces conditions, que les Allemanda prétéreront s'orienter vers la renationalisation du centre de Karisruhe. Au reste, la résolution que vient d'approuver la commission permanente pour orienter les travaux devant aboutir à la mise au point d'une nouvelle convention applicable après 1983 précise que - les Etats membres conviennent que le fait pour un État d'être mem-

bre à part entière d'Eurorement le transfert à l'organisation du contrôle de tout ou partie de l'espace aérien dudit Etat ». Les retus français et britannique de confier des responsabilités opérationnelles à Eurocontrol sa trouve de la sorte officiellement le processus de désintégration ainsi amorcé n'atteigne ensuite le centre de Maastricht. En 1983 celui - ci sera pratiquement pourquoi les Belges et les Alle-mands pour le contrôle du nord de leur territoire) ne donnereient. pas alors la préférence à des solutions nationales.

Le démantèlement d'Eurocontrol qui est en train de ou moins active de la quasi-totalité des administrations nationales responsables est d'autent plus étonnent que l'utilité technique du contrôle uniffé et standardisé de l'espace aérien européen ne fait guère de doute et que, d'eutre part, les résullats obtenus per l'organisation. en dépit des obstacles dressés depuis son origine par des adde détendre leurs prérogatives, peuvent être considérés comme satisfalsants et prometteurs.

PHILIPPE LEMAITRE,

## AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

## Le président de la République veut accroître les responsabilités des collectivités locales

Le président de la République prononcera le 4 décembre, à 20 heures, une allocution radio-télévisée portant sur deux grands thèmes : - L'abaissement de l'âge de la retraite - et « L'organisation des collectivités locales ».

Cette dernière question, le chef de l'Etat l'a dejà abordée lors de son discours à Dijon, le 24 novembre dernier. Après avoir donné un coup d'arrêt à l'évolution vers le « pouvoir rional », il a marqué sa volonté de « rapprocher le pouvoir du citoyen, et le citoyen de l'exercice du pouvoir à chaque niveau approprié de la vie collective en commençant par la première, qui est la commune ». Il a, depuis, chargé M. Olivier Gulchard, ancien ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-ment, du logement et du tourisme, d'une mission de consultation et de réflexion qui doit aboutir en juillet 1975 à des propositions concrètes sur une nouvelle organisation des collectivités locales.

Parmi les « orientations » qui ont été données à M. Guichard figurent notamment l'étude d'une large décentralisation des responsabilités locales (avec création d'assemblées et de responsables élus) à deux nouveaux niveaux : celui du quartier dans les villes, celui de l'agglomération en milieu urbain ou du < pays > en milieu rural.

limiter le cumul des mandats : les élus ne pourraient exercer qu'un seul mandat local (maire, président du conseil général ou du conseil régional, par avenuel et mandat local du conseil régional du conseil général ou du conseil régional par avenuel et mandat local du conseil régional du conseil général ou du conseil régional du conseil régional du conseil général ou du conseil régional du conseil conseil régional, par exemple) et un seul man-dat national : député ou sénateur.

## M. Mauroy: on tourne le dos à la décentralisation M. PLEVEN: financer d'abord

De notre correspondant

Lille. — « Soixante-cinq pour cent des habitants du Nord et du cent des habitants du Nord et du Pas-de-Calais estiment que la piupart des problèmes qui se posent à la région servient mieux résolus qu'ils ne le sont actuellement si l'assemblée régionale était élue au suffrage universel direct et si elle possédait de vérilables possé et si elle possèdait de véritables pouvoirs. » C'est ce qu'a souli-gné, lundi 1º décembre, à Lille, et non sans satisfaction, M. Pierre Mauroy, président socialiste du conseil régional Nord-Pas-de-Chair

conseil régional Nord-Pas-de-Calais, en commentant un son-dage réalisé par la Sofres dans les deux départements, en vue de la préparation du VII Plan.

M. Mauroy a contesté les propos tenus à Dijon, le lundi 24 novembre, par M. Valéry Giscard d'Estaing, « Lorsque le président de la République parle de renjorcer la capacité locale de décider et d'agir, il affirme un principe que nous approuvons. Mais pourquoi n'en tire-t-il plus les mêmes conclusions que lorsqu'il était canconclusions que lorsqu'il était can-didat à la présidence? On tourne le dos à la décentralisation dans la préparation du VIII Plan. Il en

est de même dans l'aménagement du territoire par certaines méthodes comme celles qui consistent à établir directement entre le gouvernement et certains secteurs des « contrats de pays ». La démocratie supporte mal l'exercice d'un pouvoir de clientèle et que l'on donne le pas à la sélection sur la

règion: « Pourquoi l'opposer à la commune et au département, alors que l'on suit qu'elle doit jouer un rôle de concertation sur le plan économique et social et qu'il ne peut être question qu'elle devienne un rouvel écon nd'amistratit? un nouvel écran administratif? De toute manière, si l'on veut affirmer plus d'autonomie dans les communes et dans les dépar-tements, il faudra bien aller dans le sens des réformes que nous réclamons, à savoir, fout d'abord, généraux et des municipalités? » la suppression d'une tutelle trop de suppression à une tateue trop écrasante et une plus juste répar-tition des crédits entre l'Etat et les collectivités locales. Et dès lors que l'on donnera plus d'autonomie aux communes et aux départe-ments, la région deviendra plus nécessaire encore, ne serait-ce que

pour déterminer un plan régional cohérent. » Pour M. Mauroy, la réalité régionale s'imposera tôt ou tard. Le 15 mars dernier, les présidents des conseils régionaux, réunis à Lille, avaient voté à l'unanimité une motion réclamant notamment une motion réclamant notamment « un pouvoir de décision sur les crédits de catégories II et III ». Le président de la République vient de leur donner satisfaction pour les crédits de catégorie III (crédits départementaux M. Mauroy affirme que cela est insuffi-sant. Il sera inutile, dit-il, de réu-nir les présidents des conseils régionaux à Bordeaux, com me cela est prévu, si satisfaction n'est pas donnée à propos des crédits de catégorie II (régionaux). Rappelous aux M. Olivier, Guideland (U.D.R.), président de la région des pays de Loire, aujourd'hui chargé de diriger la commission sur les collectivités locales, avait, lui aussi, approuvé ce texte.

GEORGES SUEUR.

## TRANSPORTS

● QUATRE MILLIONS DE PAS-SAGERS A CALAIS. — Le fundi 1er décembre, le port de Calais accueillait son quatre millionnième passager depuis le 1er janvier 1975. Four la première fois dans l'histoire de Calais, plus de quatre millions de voyageurs auront transité par le port et l'overport dans la même année. — (Correp.)

## CIRCULATION

• UNIFORMISATION DES CEINTURES DE SECU-DES CEINTURES DE SECURITE. — Toutes les ceintures de sécurité sur toutes les volrures françaises (et certaines étrangères) construites depuis le 1º novembre dernier sont équipées du même système de verrouillage et de déverrouilage : boucle à bouton-pressoir rouge. Le déverrouillage de la ceinture se fait par simple pression sur le houton.

Le « comité de la sécurité routière » qui donn e cette information ajoute qu'ainsi seront évités les accidents qui en cas de collision, viennent de la difficulté pour les témoins de libérer sur le champ les occupants incapables de se détacher euxmêmes.

 DES PASTILLES SUR LES CASQUES. — Les casques de protection des conducteurs et passagers de deux-roues de-vront désormais comporter violit des pastilles et bandes en matériau réfléchis-sant blanc et des éléments en matériau fluorescent orange, précise un arrêté paru au Jour-nal officiel du 29 novembre. Cette mesure est immédiatement applicable pour les cas-ques neufs et le sera à partir du 1" mars 1976 pour tous les casques en service.

D'autre part, les normes de fabrication des casques vont être révisées en vue notamment d'un renforcement de la jugn-laire et de la résistance à la de la constr pénétration d'un objet pointu. d'épuration, »

(De notre correspondant)

Saint-Brieuc - Au cours de la dernière réunion du conseil général des Côtes - du - Nord, son président, M. René Pleven, a notamment demandé au préfet de « fair e connaître au pouvernement l'irritation qu'éprouvent, dans les circonstances que nous traversons, les administrateurs que nous sommes quand par simple circulaire, les administrations centrales prétendent aiouter au fardeau déjà si lourd que doivent supporter les collectivités locales ».

A propos de la création par le gouvernement d'une commission de décentralisation, il a constaté que l'étude des problèmes financiers locaux ne serait faite que a plus tard ». a Alors, comment peut-on parier d'étendre la compétence des conseils «La conclusion s'impose donc, a ajouté M. Pleven, chaque année l'équilibre des budgets continuera à être de plus en plus difficile. Et il en sera ainsi tant que la répartition des produits de l'impôt, de tous les impôts entre l'Etat et les collectivités locales, n'aura pas été modifiée. Je regrette de devoir constater qu'on craint de s'attaquer à ce problème majeur, ce qui ne peut qu'aboutir à des surcharges fis-

JEAN VIDEAU.

## LE CELIB: une dérobade poli-

cales de moins en moins tolérables pour nos concitouens, a

a Nous ne saurions cacher le projond malaise créé par les déclarations el les acles par les-queis, actuellement, le gouverne-ment et le président de la République paraissent rouloir marques tique paraissent voutou marquer leur volonté de metire un frein, sinon un terme, à la politique de décentralisation régionale qu'ils avaient pouriant annoncés », estime le Comité d'étude et de liai-son des intérêts bretons (CELIB). Evoquant la « dérobade politi-que » du gouvernement, le CELIB

ajoute:

« Unis par une commune analyse des maux et des périls, mortels à terme, que le centralisme exacerbé et l'impérialisme paristen engendrent (...), qu'ils soient attachés à la majorité présidentielle, proches de l'opposition ou politiquement indépendants, les membres du CELIB tiennent à mettre solennellement en garde le président de la République et son gouvernement contre les conséquences graves et durables que pourrait entraîner un changement d'intentions et d'actions destiné à assurer la pire des continuités. »

## ENVIRONNEMENT

## LA ZONE POLLUÉE PAR LES ÉGOUTS DE MARSEILLE CHETEYD

La zone maritime poliuée par la grand collecteur d'égouts de Mar-selle s'est étendue très rapidement au cours de ces dernières années. Sa au cours do ces dernières années. Sa croisance est sans commune mesure avec celle de la population marseil-laise. C'est co que révèlent une carte et un commentaire présentés par la station marine de Morseille-Endoume à l'occastion de l'exposi-tion Images de la recherche à Mar-seille.

seille.

La station, qui fait des examens sous-marins réguliers depuis plusieurs années, à remarqué qu'une couche de sédiments noirs et nauséabonds dus à une surcharge de matières organiques non « digérées » s'étent dangereusement, tout particulièrement en été Elle sogne à la custèrement en été. Elle gagne à la fois vers l'est (La Ciotat) et vers l'onest (l'île de Pomègue). l'ouest (l'île de Fomegue).

Les experts de la station attri-buent ce phénomène -u déversement attival des eaux industrielles dans le grand collecteur qui recueille les eaux domestiques. La destruction

naturelle des matières organiques metatrico des matières organiques serait ainsi bloquée. M. Gaston Defferre, député socialiste et maire de Marseille, qui visitati iundi la décembre l'exposition, a déclaré : « J'ai obtenu l'inscription au VII» Plan de la construction d'une station d'énuration.



Le premier réseau de vente européen exclusivement haute fidélité participe avec ses 6 centres de la région parisienne au jubilé Bang & Olufsen

## 3 chaînes B&O à 4450 F.

Trois ensembles stéréo haute fidélité de 2 × 22 watts équipés des nouvelles enceintes Uni-phase B & O.



Chaîne B & O 1100 Ampli 2 x 22 W. - tuner FM Platine tourne-disques Enceintes Uni-phase S 30



Beocenter 1800 Combiné platine-tuner FM Ampli 2 x 22 W. Enceintes Uni-phase S 30



Chaine B & O 901 Ampli 2 x 22 W. - tuner AM-FM Platine tourne-disques Enceintes Uni-phase S 30

## Exposition des chaînes et salons d'écoute à :

Parts 9° 1, place Clichy **78 Versalles** 

26, avenue de Saint-Cloud

91 Evry 2 Centre Commercial 93 Rosny 2 Centre Commercial

**94 Belie-Egine - Talats** Centre Commercial 94 Crétell Centre Commercial - Créteil Soleil



## Des mouvements de gauche envisagent une riposte la décision gouvernementale d'incarcérer des soldats

Le Collectif des libertés — un groupement informel qui réunit des responsables, notam-ment, de la Ligue des droits de l'homme, du P.S., du P.C.F., du P.S.U., de Jeune République, de la FEN, de la C.G.T. et de la C.F.D.T. - a reçu une demande du mouvement Information pour les droits du soldat (LDS.), qui propose

d'organiser une riposte à la décision du gou-vernement de déférer à la Cour de sureté de l'Etat quinze militaires du contingent de Besançon et de Cazanz. Le mouvement IDS. suggère au Collectif des libertés, qui a été fondé en 1970 au moment de la loi auti-casseurs et qui doît se réunir, en principe, ce mercredi

3 décembre à Paris, de lancer un appel au soutien des soldats incarcérés et de prévoir une manifestation publique.

D'autre part, le même mouvement LDS., qui réunit des militants de la C.F.D.T., du P.S., du P.S.U. ou du CERES, a annoncé, mardi 2 dé-

cembre, que des officiers et sous-officiers venaient de se réunir à Paris, le dimanche 30 novembre, pour rédiger puis lancer un appel anx cadres d'active dans lequel ils estiment que le mouvement des hommes du rang pour les libertés démocratiques et syndicales à l'armée est aussi celui des cadres.

## – Libres opinions -

## Soutien au mouvement démocratique des soldats

par ALAIN GAMARD (\*)

pays en crise, armés en crise. Vollà ce que traduit ce qu'il est convenu d'appeler le « malaise des casernes ». On peut en réduire l'Importance, on peut en masquer les causes, mais l'expérience déjà falte par M. Soufflet montre qu'il est vain d'en nier la réalité. A leur tour, MM. Bourges et Bigeard en font la constatation.

Après les propos menaçants du premier ministre Chirao proférés contre le mouvement des soldats à l'Assemblée nationale, les actes n'ont pas tardé à suivre. Sur la demande du ministre de la défense celui de la justice a chargé la Cour de sûreté de l'Etat d'ouvrir une information contre X. Quant à «X», il s'est aussitôt multipli par quinze : quinze soldats inculpés, dont quatorze incarcérés pour « participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ».

La Cour de sûrejé de l'Etat, créée en 1963 pour juger les criminels

de l'O.A.S., serait-elle désormais chargée de veiller au bon moral des armées ? M. Lecanuet se prend eans doute pour le « ministre des sots », car la ficelle est un peu grosse ! Si l'armée n'a pas le moral, la faute n'en revient estrement pas à ceux qui ont le courage de mettre à nu la blessure et réclament des remèdes. Car, au fond, au-delà des quatorze inculpations, c'est tout le mouvement des soldats qui est visé; un mouvement blen plus large que le général Bigeard ne le prétend, un mouvement démocratique dont les çauses résident dans le caractère misérable de la condition matérielle des appelés et dans la négation de leurs droits d'hommes et de citoyer

Mais, dans ce pays au libéralisme de façade, en dépit des appels répétés du président de la République à la « décrispation », on ne veut entendre personne. Ce pouvoir ultra-réactionnaire, méprisant et autoritaire, ne supporte pas la moindre expression publique du mécontentement contre sa politique. Ainsi, M. Poniatowski veut mater les trament contre sa politique. Comment dès lors s'étonner du fait que

M. Bourges mette le bâillon aux soldats? Cette décision est bien Parce que les problèmes à l'armée sont réels, parce qu'ils crèvent les yeux, pas plus les menaces que les sanctions ne sauralent entraver la lutte pour les résoudre ; au contraire, elles stimulent cette lutte, elles sont un appel à la renforcer et à l'élargir. La tentative du quivernement d'amalgamer le mouvement des soldats avec les projets irresponsables de groupuscules ultra-minoritaires qui veulent détruire l'armée est vouée à l'échec. Ce mouvement, qui s'exprime notamment par la voie de comités de soldats larges et démocratiques, ne s'assigne pas comme objectif la destruction de l'armée. Il revendique au contraire une armée moderne, démocratique, liée au peuple et à la

Lorsoue le mouvement des soldats fait mûrir l'exigence que l'armée ne soit pas utilisée à des tâches de maintien de l'ordre intérieur, lorsqu'il dénonce la propagande anticommuniste et antisoviétique distillée à l'instruction, lorsqu'il affirme calmement, s'appuyant sur la Constitution française, que sous l'uniforme les soldats doivent rester des citoyens jouissant de tous les droits que confère ce titre, qui peut sérieusement prétendre qu'il y a tentative de subversion? Ceux qui mettent en berne les couleurs de la France quand meurt le bourreau de l'Espagne qui s'est emparé du pouvoir par la force avec des complicités de l'étranger. Ceux qui délèguent - quel symbole ! -

Le Mouvement de la Jeunesse communiste de France, dont les milliers d'adhérents sous les drapeaux participent à la lutte des appelés et contribuent à son développement, exige la libération immédiate des quatorze soldats incarcérés et la levée des quinze inculpations. Il en appelle à la mobilisation de toute la jeunesse pour faire aboutir au plus vite cette exigence.

Le Mouvement de la jeunesse communiste, dont la proposition pour un statut démocratique du soldat rencontre un large écho parmi la masse des appelés, entend bien poursuivre et intensifier se campagne pour que, au lieu de réprimer, le pouvoir affronte les problèmes posés avec plus de réalisme.

Pour nous, le droit des soldats de discuter de leur condition et de faire valoir collectivement leurs revendications au travers des structures de lutte qu'ils entendent se donner démocratiquement, est un droit eacré que nul ne saurait contester. Dans le statut démocra-tique, nous préconisons l'élection de délégués de soldats auprès de chaque commandant d'unité, ainsi que la mise en place du « Club du soldat - qui organise la vie sociale, culturelle et les activités

d'information générales dans la caseme. Plus généralement, nous voulons une armée démocratique qui satisfasse à sa mission de défense du territoire national. C'est-è-dire une armée débarrassée du carcan étouffant d'une discipline d'un autre âge qui ravale nombre de cadres d'active à un rôle d'exécutants sans responsabilité et les soldats du contingent à celui de valets d'armes dépourvus de toute possibilité de faire connaître leur opinion, et donc inefficaces. La discipline, nécessaire à l'armée, a besoin d'être repensée en fonction de ces impératifs démocratiques.

Le temps de l'obélssance aveugle aux injonctions du pouvoir est révolu, aussi blen pour les appelés que pour les cadres. Ce quiest à l'ordre du jour dans notre pays, c'est le changement démocratique que préconise le programme commun de la gauche. Le mouve que preconse le programme commun de la gaudre. La mouvement des soidats, qui est assuré du soutien total des communistes, est un des aspects de la lutte générale du peuple et de la jeunesse pour vivre mieux et libres. Cette aspiration ne pourra aller qu'en se renforçant. (°) Membre du buresu national du Mouvement de la jeunes mouniste de France.

### A Besancon

Besancon, — A Besancon, où s'est créée une section syndicale du 11° régiment du génie, l'union locale C.F.D.T. a décidé de lancer locale C.F.D.T. a décidé de lancer une pétition publique « pour le respect des droits constitutionnels à l'armée et contre la répression ». Toutefois, ce mercredi 3 décembre, la police judiciaire a perquisitionné dans les locaux de la C.F.D.T. et conduit le secrétaire de l'union régionale et locale au commissariat.

« Le pouvoir, écrit notamment M. Gérard Jussiaux, secrétaire de l'union locale C.F.D.T., camoufis

### LE GENERAL BIGEARD: nous sommes en guerre subversive.

Le général Marcel Bigeard, Le général Marcel Rigeard, secrétaire d'Etat à la défense, a évoqué, mardi 2 décembre à Hyères (Var), le problème des comités de soldats. Selon lui, le premier comité a été créé par un avocat de vingt-cinq ans, qui est luimême fils de général. « Vous voyez, a dit, sur le ton de la plaisanterie, le serrétaire d'Etat ou v'est nes le secrétaire d'Etat, on π'est pas

Le général Bigeard a d'autre part, déclaré que l'a armée devait rester apolitique », bien que chacun ait droit à ses propres idées. « Il y a des limites à ne pas franchir, a-t-il ajoute. Nous sommes en guerre, une guerre subversive.

A Marseille, cù le général Bi-geard a donné, le mardi 2 dé-cembre, le départ d'un stage de haute mer, organisé pour la pre-mière fois en France pour des soldats du contingent, le secré-taire d'Etat à la défense a dé-ciaré : « Cette armée, beaucoup l'appellent l'armée des bourgeois. Personnellement, je ne vois pas où Personnellement, je ne sois pas où sont les bourgeois. Il y a un gouvernement qui dirige la politique de défense du pays. Il y a un président qui commande. Je suis bien qu'il a été élu a aux penaltys » (2), mais c'est à lui de gou-verner. Il est le président de tous les Français. »

(1) Selon toute vraisembiance, le général Bigeard fait allusion à l'incuipation par la Cour de shreté da l'Etai de M. Jean-Noß Gagnaux, appelé su 19° régiment du génie à Basançon, dont on dit qu'il serait avocat à Dijon et fils d'un officier général du cadre de réserva. — (N.D.L.R.)

(2) Lorsuna deux incui par le product de l'appendix d

(N.D.L.R.)

(2) Lorsque deux équipes arrivent à égalité, à la fin d'un match pour lequel II faut à tout prix désigner un vainqueur, chaque équipe à droit a une série de tirs de penaltys — (N.D.L.R.)

SEFRI-CIME

## La police perquisitionne au siège de la C.F.D.T. Des cadres d'active auraient lancé un appel

De notre correspondant

son autoritarisme agressi/ derrière un discours incohérent. Les quelques éléments isolés » d'il y a quinze fours sont devenus les éléments actifs d'un « comploi international » dirigé depuis le Portugal. » « On reconnaît là note encore M. Jussiaux, les fanlasmes habituels de la vieille droite réactionnaire face à tout ce qui est nouveau et progres-

ce qui est nouveau et progres-siste. »

Il semble que l'initiative de la C.F.D.T. ait des chances d'abou-tir à un moment où certains militants, une fois passée une période de flottements et d'in-terrogrètiques presentent à propériode de flottements et d'interrogations, ressentent à nouveau le besoin de manifester. La
C.F.D.T. de Besançon est décidée
à mobiliser l'opinion. Dans cette
perspective, elle a provoqué
mardi 2 décembre une réunion
des mouvements qui s'étaient
déjà rencontrés au printemps
dernier pour demander qu'une
procédure civile soit appliquée
au lieutenant Lassus, cet officier
du 19° génie convaincu d'avoir
frappé un appelé. Dans les cafrappé un appelé. Dans les ca-sernes bisontines, où le régime sernes bisontines, où le régime des sorties et permission n'a pas été modifié, selon l'autorité militaire, le calme règne. Seuls officiers et sous-officiers s'aventurent à parler de l'aujaires. Les hommes du rang se taisent ou, lorsqu'ils se risquent à quelques confidences, ce serait, à en croire l'Est républicain, qui a rencontré des hussards, officiers et sous-officiers et soldats fraternellement unis à l'exercice.

ternellement unis à l'exercice, a ne rien connaître à la politique et laisser cela aux sursitaires s. Pirase qui pourrait tout aussi bien traduire un souci d'élémenbien traduire un souci d'élémen-taire prudence (la perspective de passer plusieurs années en for-teresse n'est certes pas de nature à délier les langues) que reflèter l'opinion largement entretenue par la hiérarchie selon laquelle la « politique » (entendre par là tout mouvement qui conduit au changement) est, par définition, malsaine et qu'elle est l'arme des sunsitaires.

sursitaires. Le commandant de Préval, charge à Besançon des relations avec la presse pour le compte de la 65° division, livre son opinion taire: « Les cadres sont très contents que le gouvernement prenne une position ferme contre ces trublions, et je regrette que les civils ne soient pas aussi tradutts devant la Cour de súreté de l'Etat. » En fait, une telle perspective n'est pas exclue, mais, pour l'heure, l'enquête menée à Besançon est terminée.

**538 52 52** 

CLAUDE FABERT.

### SELON LE MOUVEMENT I.D.S.

## pour le droit syndical

Selon le mouvement Informa-tion pour les droits du soldat (IDS.), une dousaine d'officiers et de sous-officiers, en activité dans l'armée de terre, se sont réunis dimanche 30 novembre à Paris, pour lancer un appel aux cadres d'active.

cadres d'active.

Rappelant que des appelés du contingent sont inculpés devant la Cour de sûreté de l'Etat, les auteurs de cet appel écrivent notamment : « Des soldats du rang ont réclamé les droits démocratiques dans les régiments, dans les corps de troupe, comme ils existent partout dans la société. Ils posent ainst des questions qui nous concernent : mettre fin au nous concernent : mettre fin au ghetto de l'institution militaire, à la coupure d'avec la vie civile; poser le problème de la liberté d'expression et d'association, condition jondamentale pour une condition jondamentale pour une autre vie interne, alors que nous aussi nous pouvons avoir certaines revendications: redéfinition de l'ensemble de la carrière militaire, mise en avant d'un autre type d'avancement (notamment jondé autrement que sur « la cote d'amour »); aménagement d'un règlement intérieur en accord anec tous les intéressés. accord avec tous les intéressés, officiers, sous-officiers et hommes officiers, sous-officiers et hommes du rang; suppression de la Sècu-rité militaire, qui attente aux libertés et à notre vie privée; droit d'élection de délégués repré-sentant toutes les catégories de personnels militaires; droit de résiliation de contrat pour les engagés et possibilité de départ pour les officiers et sous-officiers

Dans leur appel — sur l'origine duquel les dirigeants d'IDS ont refusé de donner des détails les auteurs estiment que « cela conduit naturellement au droit syndical pour tous les militaires, appelés comme engagés ».

appelés comme engagés ».

Les dirigeants d'IDS, un mouvement à l'origine des événements de Besançon, ont recommu qu'ils avaient envoyé des délégations dans divers pays d'Europe « où la crise de l'armée existe également, suscitant l'éclosion de mouvements dans les troupes et parjois, même, dans la hiérarchie ». Des délégations, en particulier, ont été envoyées au Portugal, en Suède, en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas.

d'Allemagne et aux Pays-Bas. Interrogés sur un groupement national des comités de soldats en France, les responsables d'IDS ont estimé qu'il convenait de « re-discuter très serieus ment de la perspective des états généraux de soldats, aviateurs et marins, car la vague répressive qui déjerle dans les casernes n'est pas sans ejfet et des comités de soldats ont été démantelés».

Devant les journalistes, M'Alain Even, membre du P.C.F., a expli-qué sa présence aux côtés des dirigeants d'IDS en ces termes : « Les muitants du P.C.F. n'ont pas beaucoup d'initiatives person-nelles, vous le savez bien. Mais fen ai reféré à l'autorité supé-rieure et je siège, ici, à titre per-sonnel. Je n'ai pas été désavoué ce jour, notez-le. 2

### LA CONJONGTION DES MÉCONTENTEMENTS

(Suite de la première page.) Comme dans l'affaire « Carlos », ce terroriste qui avait le don d'ubiquité, si l'on en croit les services de police de M. Poniatowski, il existerait un ou des « manipulateurs » dans les régiments quelmes agitateurs proments, quelques agitateurs pro-fessionnels suffisamment entrai-

nés pour désorganiser un corps sain», pour reprendre l'expres-sion du secrétaire d'Etat à la défense, le général Bigeard. Pour l'instant, il faut croire que le ver était dans le fruit, puisque la Cour de sûreté de l'Etat se contente d'inculper des appelés du contingent, au grand regret de nombreux cadres d'ac-tive qui estiment que les véri-tables conseillers ou initiateurs

ne sont pas les payeurs Il se peut que l'affaire de Besançon ou les tracts de Casaux criest la portir émorpée d'un Besançon ou les tracts de Cazaux soient la partie émergée d'un iceberg. En d'autres termes, il se peut, comme l'affirme le commandement, que les appels à la révolte, à l'insubordination et la propagande en vue de désagréger l'institution militaire ont eu ces temps derniers, tendance à se multiplier, et, donc, il se peut que le pouvoir politique ait voulu donner un coup d'arrêt à une

si le gouvernement avait mis à rénover l'institution militaire la même célérité avec laquelle il a voulu interrompre le processus de désagrégation, il est évident qu'il n'en serait pas aujourd'hui à exagérer le rôle — en France — des commissions de soldats portugais pour mieux justifier son attitude présente de sévérité. A vouloir « manœuvrer » à vue avec le seul souci d'une politique partisane, le gouvernement agit comme si l'ar-bre lui cachait la forêt.

JACQUES ISNARD.

## LES DÉPUTÉS COMMUNISTES DEMANDENT UN DÉBAT SUR LA SITUATION DANS L'ARMÉE

Le groupe communiste de l'Assemblée nationale a com-menté, mardi 2 décembre, la dé-cision de traduire des soldats du contingent devant la Cour de sûreté de l'Etat.

« loin de résoudre les problèmes que la crise pose à l'armée, la ré-pression accentuera le mécontenpression accentuera le méconten-tement ». Après avoir souligné qu' « il est urgent que soit en-treprise une réforme démocra-tique de l'institution militaire », le groupe communiste indique qu'il a proposé qu'une séance de l'Assemblée soit consacrée à « un long débat sur la situation actuelle dans l'armée ». Cette de-mande, forquiée à la conférence des présidents, n'a pas été rete-nue dans l'ordre du jour des tra-vaux de l'Assemblée nationale.

Les dirigeants du parti socia-liste et du Mouvement des radi-caux de gauche ont, dans la dé-claration publiée au terme de leur rencontre, mardi 2 décembre (lire d'autre part), traité en ces termes des problèmes militaires les despr des problèmes militaires : les deux partis « rappellent que leur souci constant de la défense nationale et d'une discipline nécessaire est parfatiement compatible avec les possibilités offertes aux militaires possibilités offertes aux militaires de tout rang d'exprimer démo-cratiquement leurs vues sur les problèmes qui se posent dans l'or-ganisation de la vie militaire, comme le prévoient d'ailleurs les règlements en vigueur.

» Les socialistes et radicaux de gauche s'indignent des déclara-tions faites par le premier minis-tre à l'Assemblée nationale »

## bien logé



2 pièces B2: 47.50 m2 + balcon 6 m2



Appartement témoin sur place

33, rue Censier. Prix fermes et non révisables.

quand on habite

on est



4 pièces: 102,93 m2 + balcon 11,52 m2

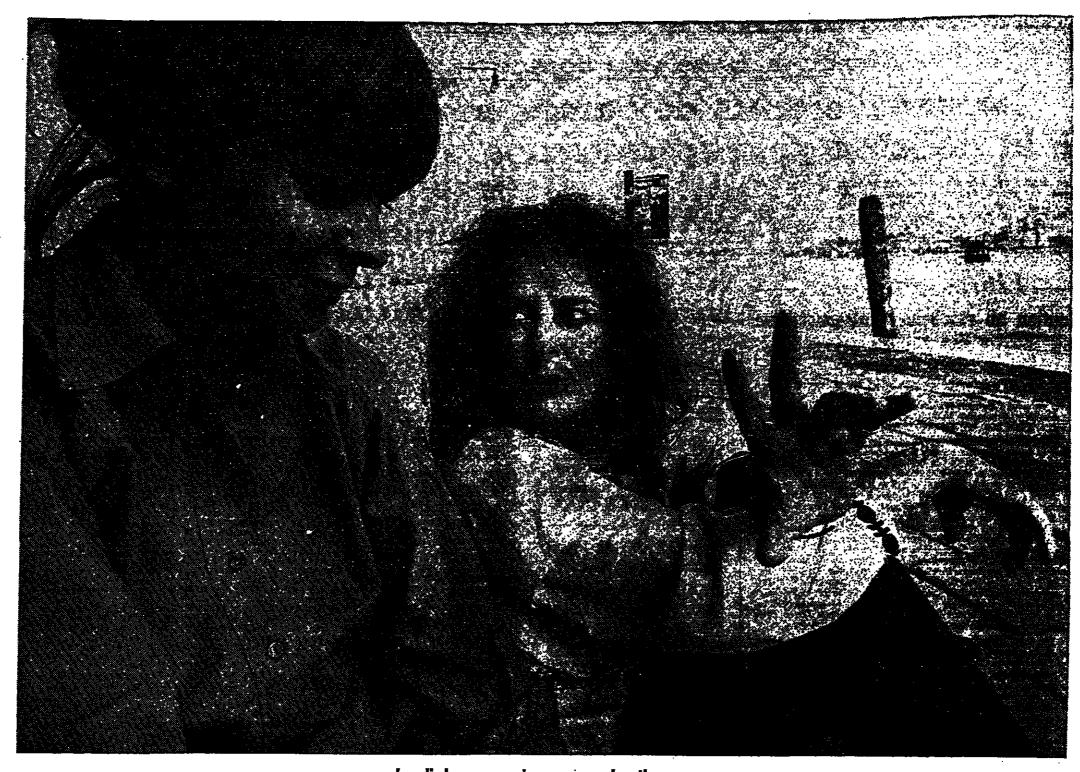

le dialogue est communication le dialogue est confrontation le dialogue est connaissance le dialogue est présence le dialogue est découverte le dialogue est initiative le dialogue est ouverture le dialogue est collaboration le dialogue est analyse le dialogue est synthèse le dialogue est échange le dialogue est rapprochement le dialogue est démonstration le dialogue est assurance le dialogue est enrichissement le dialogue est management

## DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES INFORMATIQUES LE DIALOGUE EST OLIVETTI

A4, A5, A6, A7, TC800: la gamme complète des nouveaux systèmes informatiques Olivetti

Des miniordinateurs pour la comptabilité et la gestion, des terminaux, des systèmes pour la saisie et la transmission des données. Ils sont modulaires, extensibles et modifiables dans la configuration la plus adaptée aux nécessités et aux dimensions de votre entreprise: grande, petite ou moyenne. Et ils sont déjà programmés pour comprendre vos questions et vous donner dans votre propre langage les réponses dont vous avez besoin. Ils sont des systèmes "intelligents": les "systèmes du dialogue". Olivetti a installé dans le monde entier 100.000 télescripteurs, 50.000 terminaux, 450.000 systèmes comptables et microcomputers, des millions de machines à écrire et à calculer.

A temps incertains, sécurité nouvelle

olivetti



# DES ARTS ET DES SPECTACLES

## LA VOIX DE LILI BRIK

## « Maïakovski: il voulait que le futur soit aujourd'hui»

Nous étions sur un banc. J'el vu

quelqu'un que je ne voyais pas, parce qu'il faisait très sombre, il y

avait la forêt. Au visage l'ai vu seu-

qu'on ne pouveit pas oublier. « Elsa.

viens te promener >, lui demande

Maiekovski. — « Est-ce que je

> peux ? → me demande Elsa. — « Blen

futuristes. Je ne pouvais pas ren-

Pourquoi as-tu laissé partir Elsa, dans la forêt, avec ce tuturiste, et

tout ça... Quand Elsa est revenue

je i al attrapée. Elsa s'est tournée vers Maïakovski — - Tu vois, je

> fayais dit : Lili va me gronder. =

lire, c'était la perfection.

» Brik lui a dit : « Si vous n'écri-

» vez plus jamais rien, vous êtes déjà

» Il s'est assis près d'Elsa, a

petit cahier dans lequel était écrit le

» vous avez le droit ? — il y a beau-

ce. poème. Maiakovski a répondu

personne. Le cère de Brik, marchand

de l'argent. Brik s'est occupé de

reux. Parce que le monde allait

changer. Avant aussi nous étions

heureux, mais toujours nous avons

- Quand j'al dit à Brik : - Nous

> nous almons Maiakovski st mol.

nous séparons jamais, » Et nous

nous sommes jemais séparés, ni

Brik, ni Malakovski, ni moi.

faire pareitre.

corail, gros corail, lui donnait

trer sans Else. Maman aurait grondé.

ils deviennent fous. Verme à Paris pour l'exposition Maîakovski ntée au CNAC, elle est arrivée un jour après le vernissage alle. - D'abord parce que le suis juive. Il y e un grend antisemilisme le-bas. C'est par un type qui est assez haut que tout ce mai se fait. On ne donne pas de travail à Vassily parce que c'est mon mari. » Vassily Katanian est là, à côté d'elle, pas très grand, une moustache, des lunettes, une cravats dont le nœud Lili louvena Brik a quatre-vingt-quatre ans. Maiakovski lui a dédié

ces chale-d'œuvre qu'elle a inspirés : la Fiûte de vertèbres, Jaime, l'Homme, De ceci, et son œuvre complète. Des yeux très enfoncés soulignés d'un trait de crayon noir qui en prolonge l'angle externa. Un autre trait marque une arcade sourcilière bien ronde, la moitié d'un cerceau. Une tête qui paraît très grande, comme un oiseau de légende. Une natte de cheveux cuivre, nouée d'un étroit ruban marron, descend le long de son épaule couverte d'un châle vert jusqu'à là fallie. Un chemisier jaune qu'une broche ronde, cadeau d'une pantaion brun. Les mains de Lili louvena Brik sont de très petite talije, d'une finesse rare. En pariant, elle gammes. Rarement, du reste. Le miracle, chez Lili Brik, c'est sa voix. et ce qu'elle dit. Sa façon de parler. Lili Brik est d'une fraicheur, d'une honnêteté dont on ne peut pas ne pas se dire qu'elles sont plus que toutes choses, russes. Sa voix est un quatuor à cordes. Le charme

- Bon, ie ne me suls pas mariée avec Maiakovski dans une église, ou dans un commissariet, mais nous Atlans ensemble pendant quinze ens. Comme mari et temme, mais temme Il ne laut pas le mot prononcer.

de Lili Brik lalilit comme le prin-

temps. Elle n'en joue pas.

· Malakovski, que c'est un grand poète, vous le savez. C'était un homme absolument honnête, un homme qui voulait que le futur soit aulourd'hui. C'est pour ce, le pense. qu'il s'est sulcidé, parce qu'il n'avait

- Dans le futur? Il voyait le communisme, le vrai communisme i - C'eat-à-dire ? - Ça je ne peux pas dire. Ça îl faut voir un philosophe, un marxiste. Le communisme, c'est, maintenant je suis viellie, je vous dirai comme une petite fille, que tout le monde soit heureux. que tout le monde ait de quoi manger, que tout le monde elt de quol habiter, enfin que tout le monde vive comme un homme et pes

- (i m'adorait. Ii m'aimait beaucoup, beaucoup. Je vous raconterai. Javais un mari, Brik. Je suis tombée amoureuse de Brîk, et lui de moi, j'avais treize ans. Quand j'ai eu vingt ans, nous nous sommes mariés. Brik je falme aujourd'hui comme je ľal almé au premier jour, et Maľakovski, li n'y a pas un jour que le l'aie oublié.

Dans ma longue vie, j'ai eu

De sa sœur, Elsa Triolet, elle dit : « Je sum le contraire d'Elsa. Elle e fini l'école avec une médaille d'or. Elle a fini l'architecture, la première, la mieux de tout. Elle a reçu le prix Goncourt. Moi, je n'el rien fini. J'el été deux ans à la faculté de an à Munich, j'ai fait de la scuipture, j'ai tait de la musique. Nous avions toujours deux planos dans l'appartament. Maman avait l'oreille absolue. Quand on falsait « ploum » avec la main sur le clavier écrala pièce à côté disait toutes les notes. Douze, quinze, toutes. » Elsa n'était pas dure. Elle avait

ll lisait « le Nuage en pantalon »

» Elsa était amoureuse de ses de tout, même de Blok. C'était ce poèmes. Et on ne pouvait pas ne pas qu'il fallait écrire, comme il fallait le être amoureuse de ses poèmes. - Après il est venu chez Brik et chez moi à Petrograd, il venait de la Finlande où habitalent Gorki, Choukovski... un tas de monde. Il a dit : • Est-ce que vous connaiss » nos poèmes ? » J'ai dit non. Nous adorions Blok, grand poète. Balmont, l'air tout à fait heureux. Il a pris le Brioussov. Mon père se moquaît de. moi. Il disait on ne comprend rien de Biok, et moi le pleurels. Je connaissais tout Pouchidne, tout Lermontov, par cœur, tout ça. Malakovski m'a talt lire un de ses poèmes. Il m'a

dit : « Ça ne vous plait pas? --Pas beaucoup. » Il est parti. » Après mon père est mort. J'al beaucoup souffert de sa mort, et l'al beaucoup malgri. La moltié de ce que l'étals. Elsa est yenue à Petrograd et Maiakovski nous a visités. Quand il m'a vue, il est devenu tout à fait sombre il a dit : « Mais vous

» Nous evons chuchaté à Elsa, Brik et mol, je n'étais plus la temme de Brik. l'étais séparée de lui, nous étions les plus grands amis du monde, il faisait son service miliraire alors, partait tôt le metin, cela arrangealt les choses (geste des » qu'est-ce que tu en penses? »

- Ne lui demande surtout ces de lire ses vers. . Elsa : « Ecoutez Volo- dia, lisez le Nuage en pantalon. ment. Nous avions cassé la porte pour qu'il y ait plus de place. Il s'est mis entre les deux portes, il c'étaient les soullers les moins chers, bon marché. Il était d'une élégance perfecte. Tout le monde le regardais dens les rues. Il était très grand, 1,93 m. Très large, très bien fait, très

 Il nous a tous regardés comme si c'était une grande salle. Nous étions six, sept personnes. Il a commencé à lire comme la prose. Vous pensez que c'est la malaria

qui délire / Cela était / Etait à Odessa / Je viendral à quatre heures a dit Maîa.

» Nous n'evions jamais entendu de poèmes pareils. Poème tout à fait revolutionnaire, et de forme et de sens. Nous avions déjà un peu assez

Un recueil édité par

Le Monde

**DESSINS - DOCUMENTS** 

74 - 75

L'actualité politique vue par

BONNAFFÉ, CHENEZ

KONK, PLANTU

« Une bande dessinée imprévue

sur les grands événements politiques >

ans. Le premier c'était Brik, Il est mort sur l'escalier en allant à la meison, une crise de cœur. Maia-kovaki qui s'est suicidé, qui ne compte pas comme mari. Primakov, deux, qu'on a fusillé : Staline. Et Muse étions près de notre meison.

Le premier c'était Brik, Il est le sens de ce qu'on doit laire. Moi trois, meis l'emitlé la plus profonde. Dans toutes ses lettres Malakovaki a un mot pour Brik. « Embrasse Malakovaki La nuit à la campagne » Ossian. Embrasse sa moustache. » Sa calvitle. » Elle rit. « Toute la bibliothèque était à Muse étions près de notre meison.

liones des livres, mais les pages, il il demandait à Brik de lui raconter 1840, par exemple. Brik avait une ie genre d'Aragon ou d'Eisenstein, il savait tout. Il connaissait beaucoup de langues. Tout ce qu'il Inventait, c'était parfois des choses géniales, Finissez. > Le structuralisme, vient

sont ses élèves.

» Maïakovski exegérait tout. Par exemple, la jalousie. Quand il n'avait pas de raison d'âtre jaloux, il voulait être jaloux, pour écrire de la jalousie. Il était un poète c'est tout.

- Quand II était heureux, il était heureux jusqu'eu clei. Melheureux, il fétait jusqu'à l'enfer. Il n'avait pas toujours raison. Il était un poète. > Le première fois, quand il s'est suicidé en 1916 avant la révolution, on dit qu'il s'était suicidé parce qu'il n'était pas content du gouvernement, non, ce n'est pas comme avait aucune révolution. Il m'a télé phoné le matin : « Adieu Lili, je » ca poème. — Oui, mais c'est écrit l'ai crié ; « Attends-moi, » J'ai pris » pour une autre temme. Est-ce que un châle, l'ai couru en bas, pris un vite, vite. Je suls arrivée chez lui » ai réunles par le nom de Maia. » J'ai vu le revolver sur la table. Il Il a écrit en haut Lili louvena Brik. m'a dit : « La première tols, ça n'a - n'ai pas osé, je t'ai attendue. » Je fal emmené à la maison. J'ai joué avec lui aux cartes. Il était d'un hasard fou. Hasard, l'al mai dit ? Il adoralt les ieux de hasard.

> tout était hasard pour lui. Deux ou trois, trois ou quatre, quatre ou aix. on jouait aux numéros de travall. les » II ecrivalt toulours. Quand II jouait aux caries, quand il se pro-

Les certes, le Mah-Jong, le billard,

 If m'entourait d'un tel amour. le ne pouvais pas être jaiouse.

» Et puis après, moi, l'ai eu mes » Nous vivions tous les trois. Ce romans, et lui avait ses romans, trente-sept ans. Je l'alme beaucoup. n'était pas du tout un ménage à [Lill Brik dit roman pour histoire C'est un homme chermant. Nous

« Ecoute : çe ve s'errenger. » Il e dit non. « Le tesse peut être collée > On s'est sécaré peu à peu. Je

n'en voulais plus. - il esti allé en Amérique sans moi, l'étals très maiade. J'ai pensé s'il veut faire l'amour avec moi, il faudra se séparer, Là-bes, il a compris, il était très intelligent. Il s'est dît : « Si je prolonge avec Lili, elle Amérique. Quand il est revenu, il n'a rien voulu evec moi, il était très caressant, très tendre, mais nous ne couchions plus ensemble. Nous nous

» Ses romans sérieux, il ma les racontait. Ceux qui ne l'étaient pas, il ne les disait pas. Ça ne m'intéressait pas beaucoup.

recu une lettre d'Else. Maïakovski avait délà un autre roman à Moscou. meriée, charmante, elle voulait un flirt avec Malakovski, mais ne voulait pas que son mari le sache. Et Malakovski ne voulait pas qu'on ne le sache pas. « Je ne suls pas quei- l'alme.

voir par une lettre d'adieu. Il lui qu'il a fait ça ? Pour dire que c'était un roman? Pour qu'on ne la perzécute pas : Li s'est tout de même

une chaîne autour du cou de LIIL Une est énorme, pour un doigt de colosse, l'autre, si petite, se loge à l'intérieur. Ce sont les bagues que 1916. Sur l'une sont gravées les îni-tiales de Vladimir Maïakovski, à eur l'autre les initiales, à l'intérieur est gravé Volodia. Dehors les initiales L.U.B., trois lettres qui en russe

### On a fermé le petit musée

- Depuis sa mort, je porte tovjours jouons aux cartes presque tous les ça. Un temps ce n'était pas admis-sible de porter de l'or. Pendant la homme... Alore quend Malakovski lisalt ses poèmes dans des grandes où on lui criait : « Maïakovski, ça ne va pas à votre figure. > On dit comme ca en russe. Il répondait : C'est pour ça que je ne le porte » On veut taire de Maiakovski un ient. Moi je ne fals pas. Je ne dis pas qu'il faisait que de la propagande, qu'il n'écriveit pes de

affreux. C'est une station de métro en marbre et bronze. Je n'ai pas : On m'a raconté. On a fermé le petit musée. = Autour de Lill Brik se répand l'odeur des mimosas qui accompa-

pas. Ils ont maintenant un musée

nian, est venu s'accouder.

iours. C'était un ami de Malakovski, de Brik. Vassily Katanlan a écrit la vie de Maiakovski jour après jour. « Je n'al pas aidé Vassily, c'est lui qui m'aide. Il sait tout sur Malekov-

Extraordinaires, pour nous, ces gens qui se rencontrent, s'aiment, donnent. Cette curiosité. Cette vie. Elle a dansé dans les bals Builles Paris pour trois semaines, elle va d'un vieux futuriste à un leune poète, du - Partage de Midi - monté par Vitez, au dernier film de Pasolini. Quand, à la mort d'Elsa, Aragon

lul a - leur a - proposé de vivre avec lui, eile a pieuré. - J'al tout lè-bas, l'al la langue, puis l'al tous kovski, tout ça est là-bas. Je ne peux pas laisser tout ca pour man-

FRANÇOIS-MARIE BANIER

★ Malakovski : vingt ans de tra-vail. CNAC, 11, rue Berryer.

## était très, très élégant, très pauvre, toujours des clous dans ses souliers,

## L'éloge de l'ovale

E format n'est pas toute l'œuvre mais une de ses conditions vitales, avec beaucoup plus d'implications que l'échelle. » Cette formule de Jacob Burckhardt dans un de ses cours de Bâle, il y a à peu près un siècle, pourrait servir d'épigraphe à la brillante exposition qu'une grande galerie parisienne consacre aux tableaux « ovales » du dix-huitième siècle. L'ovale ? Quelle est l'idée, quel a été

Dans la présentation de tableaux du dixhuitième siècle précisément, organisée à Bruxelles par la direction des musées de province français et qui aurait mérité un certain écho, par la qualité du choix (1), on peut être frappé par le nombre et l'intérêt des ceuvres peintes dans ce format relativement pen commun : le Concert champêtre de Watteau (Angers) dans le sens vertical, Sylvis de Boucher (Tours) en largeur, à côté de quelques portraits découpés dans la forme en ellipse, le plus remarquable étant le Vieillard de Fragonard (Nice) qui est peut-être plutôt un type, une tête de genre,

A partir de cette observation, il n'est plus que de feuilleter le catalogue de l'école française au Louvre, le parfait instrument d'information paru l'an dernier (2), pour repérer les amis de l'ovale et son mode d'emploi. Watteau y a joué volontiers et, avec *Jupiter et Antiope*, loué les formes à plaisir ; Chardin y loge sa nature morte avec des fruits, dont les contours arrondis donnent une consonance simple et juste su cadre ovoide, et, naturellement, toutes sortes de portraits allant du buste grandeur

(1) De Watteau à David, peintures et dessi des musées de province français, cent trente-six numéros, présentation de D. Ponnau, P. Lemoins, J. Vilain, Palais des besuz-arts, Bruxelles (jus-qu'au 30 novembre).

qu'au 30 novembre).

(3) Eccle française : XVII° et XVII° siècles, mille vingt-cinq numèros et quinze additions, catalogue par P. Rosenberg, N. Baynaud, I. Compin, 2 vol. Editions des musées nationaux,

nature au médaillon, le visage se logeant très bien, lui aussi, dans l'ellipse. Ainsi mûrit le petit problème auquel Jean Cailleux a voulu apporter un intelligent début de

Les exemples sont variés et illustrent presque tous les aspects de l'adaptation de la peinture au format. La Sainte Famille rubénienne, c'est-à-dire vénitienne de Watteau, n'y rentre peut-être que par accident. mais les Hubert Robert : deux charmants petits tableaux d'architecture formant pendant, la Grange, avec son effet de lumière au centre, et, enfin, le Canal, développant la verdure en arc antour de la percée grise, ont une merveilleuse efficacité, qui démontre combien le parti a été médité pour articules le tableau en fonction de son contour. Il faut trouver une horizontale et préciser les axes, ce que fera aussi Moreau dans ses umes de parc, qui nous rappellent l'usage décoratif, en applique, de ces grands médaillons. De même. Boucher dresse en hauteur un vase décoratif sur une base qui leste le fond de

## L'engouement des peintres français

Quant au panneau, de facture aisée, de verve légèrement populaire et grivolse, qui amuse, cette Marchande d'œujs de Boucher vient à point nommé redéfinir la finalité de la forme elliptique. Une vitrine restitue spirituellement la présence des ovoïdes, chinois on non, chers à l'époque. Si les dimensions pivotent, le format étiré en largeur devient favorable à l'aliongement du nu à des scènes polissonnes : voici un exemple de Charlier, il y en à d'autres...

Histoires d'ovale, en somme. Pour les portraits, cela va tout seul. On sent souvent la convention du médaillon, ancienne comme tout, et un des modèles de Roslin a la bonne idée d'en tenir un à la main pour nous mettre au fait : fonds gris, fonds légers, fonds faciles, avec un trois-quarts favorable, un costume sans trop

de recherche, c'est Perronnessi. Ce oui fait ressortir d'emblée les mérites du personnage dru, en habit de fantaisie, à l'espaenole, plumes blanches et manche rouge, brossé par Fragonard avec un franc succès : le comp d'ombre du chapeau sur les yeux fait penser à Rembrandt, mais le peintre n'a pas fait scintiller la chaîne du modèle, et le souvenir du Hollandais ne pèse pas ; le poing sur la hanche introduit dans la convention de l'ovale une dimension nouvelle et rare.

Car finalement les peintres français, dont Jean Cailleux cerne bien l'engouement pour ce format vers 1740, puis vers les années 1765-1770, à travers les livrets des salons, n'en ont pas tiré tout le parti possible. L'épisode s'éclaire évidemment en liaison avec les formes ornementales : l'œil-debœuf en ellipse convient à la présentation en trompe-l'œil du portrait, mais l'ovale a succédé depuis longtemps au médaillon, au tondo de la Renaissance, dans l'animation des murs, des plafonds, des chemi-nées, des meubles (déjà à Fontainebleau). L'ovale permettait des mises en pages en spirale, dont l'Escalier de Caprarola, par Hubert Robert, est une démonstration aigue; l'enveloppement circulaire y prend force; la brusque horizontale s'y valorise. Et c'est pourquoi il y a un plaisir certain à disposer, dans l'oculus debout ou couché, l'étalement du paysage. Aux cas heureux et brillants, déjà recensés, chacun pourra, à la suite de cette intéressante invitation, s'exercer à en ajouter d'autres. Mais l'enquête risque de montrer aussi que l'exploitation convenue et sans problèmes tendait presque fatalement à dominer le cadre peint s'accordant à la forme, d'ailleurs gracieuse, des dossiers de siège

\* Eloga de l'ovale. Peintures et pasiels du XVIIIº siècle français, cinquante-quatre numéroa, présentation de Georges Poisson, préfece de Jean Cailleux, catalogue de Mme Roland Michel, Galerie Californ, 198, faubourg Saint-Honoré (jusqu'au 28 décembre).

## La multiplication des images

NICOLAS DE STAEL n'a
pas fini d'être la source
de commentaires sur sa
vie et sur son œuvre. Si la
glose n'est pas épuisée, c'est
que l'homme et le capital
humain qu'il projette dans sa
peinture ont eu et ont toujours un retentissement qui se
situt dans une zone où l'orusitue dans une zone où l'oxy-gène a une telle densité qu'il fuse de toutes paris. D'où la succession de projections cri-tiques ve nant au mieux de tiques v e n a n t au mieux de ceux qui l'ont approché. Au long des années, de son vivant et après sa mort, souveraine et volontaire, mais qui le hantait depuis l'adolescence, des écrivains, à son contact, o n t dressé la jigure aitière du personnage et t en té d'établir, selon une subjectivité inévitable, le contenu d'une œuvre où l'accalmie succè de à l'explosion et toujours, en reprenant le verbe de René Char, dans « une sérénité crispée ».

Après Pierre Courthion, Apres Pierre Courthing, Georges Duthuit, Pierre Les-cure, André Chastel, Denys Sutton, René Char et Douglas Cooper, voici Gny Dumur qui nous propose un Stael dont l'apport est loin d'être négli-canhe vil ne délive nes de geable, s'il ne délivre pas de lonnées strictement nouvelles. Mais ce qui compte en fait, c'est la multiplication des images qu'un homme de réflexion renvoie d'un tout indissolublement lié, créaleur et création. Toutefois, à condition que le propre moi du cri-tique ne soit pas un miroir déformant, au point que son lecteur discerne plus un reflet de l'auteur que celui du créa-teur. Il y a là une question d'obliquité et de nombril...

Ce n'est pas le cas de Guy Dumur : dans un langage clair, fuyant la terminologie absconse et les néologismes fumeux, il n'a pas, délibéré-ment, séparé les événements ment, separe les evenements vitaux de l'homme et le cours sans relenue d'une création ramassée sur dix ans, qui, tel un fleuve débouchant sur l'océan, se laisse saisir hors de la durée. Guy Dumur a pu cerner Nicolas de Staël avec bonheur, ayant eu l'occasion de rencontres avec le peintre, tout en ayant déjà éprouvé le naissance intime de l'œuvre.
Aujourd'hui, avec le recul du
temps, vingt ans après sa dispartition, il reprend le dialoque sur un sujet qui lui est
cher.

Une sensibilité directe, sa connaissance de l'homme, son approche de la peinture, s'al-lient, offrant au lecteur un texte d'excellence. Pris dans son ensemble, il convient à l'image vraie que l'on peut se faire d'un fulgurant météore de l'art picturol. On peut rele-ter cependant — si l'on a été à même de fréquenter assidû-ment l'atelier de l'artiste. ment l'atelier de l'artiste, —
un certain nombre de détails
qui servient, à nos yeux, à
rectijier. Non pas dans le domaine d'une vérité historique,
mais dans celui, plus subjectif,
du jugement. Il y aurait, selon nous, des redressements de
tir à effectuer. Sans pouvoir
nous étendre, nous soulignerons que le terme « abstrait »,
dont use Guy Dumur, confine
au maleniendu. D'où des vues
contradictoires sur la « réalité sensible » et la « peinture
abstraite » de Staël. D'où aussi
cette impasse polémique engagee entre un texte cité de
Courthion et l'auteur. Nous gee entre un terre cue as Courthion et l'auteur. Nous n'entamerons pas à nouveau le débat futile, puisque l'art, en son entier, est une abstrac-tion et, simultanément, une autre dure réalité.

Le danger, pour le lecteur attentif de la réflexion de Guy Dumur, est qu'il ne per-çoive pas que l'auteur glisse trop aisément sur les années 1917-1948 du travail de Staël, dant l'écomme observeritées à dont l'énorme charge vitale à la recherche d'un a nouvel ta recherche aun a nouvel espace » et d'un éclatement intérieur, possède un poi à saussi considérable que les travaux des deux deux dernières années où le pinceau a pris possession d'une lumière infrangible.

La division de l'œuvre en quatre ou cinq périodes éche-lonnées sur une d'écen n'ie, jausse absolument le sens d'une course qui, sans solu-tion de continuité, s'enchaine avec un naturel où la liberté de hasards contraignants que Staël recherchait n'est jamais exclue.

Il reste que le Staël de Guy Dumur, apec ses 51 reproduc-tions en couleur et 21 repro-ductions en noir et blanc, est ductions en noir et blanc, est une ouverture sentie et réstéchie, aussi bien pour l'amateur que pour un public non averti, invités à entreprendre, après la plus ou moins grande jidélité photographique, la quête d'un bloc réel dans sou unité, que Nicolas de Staël a déposé entre nos mains, s'eflement lui-même depant le jaçant lui-même devant le jugement du temps.

PIERRE GRANVILLE

★ De Staël, Guy Dumur. Edit. lammarion, 20 F.

## LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES

## A condition de n'être ni malade ni chômeur...

D EPUIS dix ans, les artistse peintres, sculpteurs, graveurs, héréétetes. sculpteurs, graveurs, bénéficient d'un régime de Sécurité sociale autonome alimenté à 25 % par leurs cotisations et à 75 % par une contribution des commerçants en œuvres d'art originales, qui leur assurent des prestations en nature égales à celles des salariés en cas de maladie, de maternité, de décès.

Les conditions d'affiliation sont si difficiles et soumises à tant de barragés, que, depuis que le régime fonctionne, moins de 3 000 artistes — exactement 2 749 le 30 septembre — sont inscrits à cet organisme. C'est peu.

Premier barrage : un critère de revenu. Pour être assuré social, l'artiste doit non seulement prouver qu'il exerce sa principale activité dans le domaine artistique mais aussi qu'il est professionnel et qu'à ce titre il tire de cette activité plus de la moitié de ses revenus. Ce qui revient à dire qu'un artiste n'est reconnu comme tel que s'il vend suffisamment, aucune loi n'ayant à ce jour proposé la moindre définition de l'artiste, hormis la loi Malraux de 1964 sur la Sécurité sociale. Dès lors est écarté du statut et du droit à la Sécurité sociale tout artiste qui vit mal de son art ou d'expédients, celui qui est victime des modes et des caprices du marché de l'art, les jeunes, ceux qui refusent de passer par les circuits marchands.

Deuxième barrage : avant de prétendre à ce régime de faveur. l'artiste doit avoir régle ses cotisations à une caisse d'assurance vieillesse, la CAVAR, et aux allocations familiales, en assumant, dans les deux cas, à la fois la part salariale et la

Née en 1948 d'une loi visant tous les travailleurs non salariés, la CAVAR, placée sous la tutelle du ministère du travail (comme la CAVMU pour les musiciens), oblige les artistes à cotiser pour leur vieillesse, dans des conditions suffisamment aberrantes pour avoir regroupé les artistes, les avoir amenés à faire pression sur les pouvoirs publics, et qu'enfin soit élaboré pour eux un nouveau système de protection sociale. D'où leur raccrochement à la loi qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée (le Monde du 27 novembre) et qui, à l'origine, ne devait concerner que les écrivains et les

Dans le régime actuel tout artiste gagnant plus de 4 000 F par an (ressources du conjoint comprises) est tenu de verser à la CAVAR une cotisation forfai-taire de 970 F (pour 1975), cotisation lourde à laquelle viennent s'ajouter des versements, proportionnels aux revenus, pour la retraite complémentaire, et ce pour bénéficier, après solvante-cinq ans. d'une maigre pension. Les artistes se

sont quelque peu inquiétés de cette situa-tion de déséquilibre entre les versements et la redistribution impliquant au moins un énorme gâchis du côté de la gestion de la caisse. D'où, depuis plusieurs années, sinon des épisodes sanglants, du moins des altercations et des procès entre l'administration de la caisse et ses ressortissants, la création d'un comité anti-CAVAR, animé par une trentaine d'artistes de gauche mais soutenu par une majorité d'artistes de tous horizons dans sa dénonciation des «exactions» de la CAVAR et de ses méthodes dures à l'égard de tous ceux qui ne sont pas à jour de leurs cotisations : poursuites, menaces de saisie, notamment.

Tenter d'harmoniser, de simplifier, d'étendre les mesures de protection sociale des artistes, n'est pas du luxe. La nouvelle loi prévoit une amélioration du statut social de l'artiste. Un pas en avant, juge petit par les uns, grand par les autres, mais un pas.

En affiliant les artistes peintres sculpteurs, graveurs au régime général de la Sécurité sociale, ceux-cl, au lieu de trois cotisations, n'en auront, lorsque la loi sera promulguée, plus qu'une à verser pour les prestations maladie, maternité, décès, aliocations familiales et retraite principale Simplification et amélioration dans la mesure où cette cotisation sera beaucoup moins forte que la totalité des trois anciennes cotisations. Elle sera calculée sur le taux du régime général (6,5 %). Ainsi, pour un revenu déclaré de 10 000 F. l'artiste qui, en 1975, doit verser 396 F à la Sécurité sociale, 970 F à la CAVAR et 324 F aux allocations familiales soit au total 1690 F. — ne devrait. dans le régime futur, n'avoir à verser pour les mêmes avantages qu'une cotisation de 650 F par an. Moins même, puisque tous les avantages liés au régime des salariés ne lui seront pas accordés.

Nous y voilà. La nouvelle loi en effet ne prévoit pas les prestations en espèces en cas de maladie, ou maternité auxquelles les artistes n'ont d'ailleurs pas droit dans le régime actuel. Un amendement sur ce point, présenté par la com-mission des affaires culturelles de l'Assemblée, a été repoussé, au nom de la difficulté des contrôles (alors qu'un autre amendement, adopté lui, en maintient le bénéfice pour les écrivains), mais surtout par peur de voir d'autres catégories professionnelles les réclamer. Ainsi les femmes enceintes - situation, entre nous, facile à vérifier - devront creer doublement, les peintres fiévreux, les sculpteurs asmathiques, pour ne prendre que de petites atteintes corporelles, devront continuer de peindre et de sculpter,

comme si les maladies physiques n'avaient aucune portée sur le travail de création.

La loi n'envisage pas non plus les accidents du travail. On les suppose peu fréquents chez les peintres. Mais que dire des sculpteurs, quotidiennement exposés aux accidents de parcours, dans leur maniement du métal, des acides, du chalumeau?

Quant aux risques de chômage, c'està-dire de mévente totale, ils n'ont même pas été envisagés.

Si la nouvelle loi prévoit le rattache-ment au régime général de créateurs qui jusque-là relevaient du régime des travailleurs non salariés non agricoles, les illustrateurs et les graphistes (les compositeurs dans le domaine musical), beaucoup de questions restent en suspens, floues, qui se régleront dans les décrets d'application. A commencer par les conditions d'affiliation au nouveau régime. S'il n'est plus seulement tenu compte d'un revenu artistique au moins égal à 50 % du revenu annuel, quels seront les critères de reconnaissance du droit à la Sécurité sociale pour les artistes ? Cela n'est pas dit dans le texte de loi, qui prévoit des commissions de professionnalité pour les artistes démunis, mais se garde bien d'aller plus loin. Tous ceux que le critère des 50 % exclusit pourront-ils être affiliés au nouveau régime? Les jeunes artistes qui sortent d'une école d'enseignement artistique, que la loi actuelle protèce pendant deux ans, auront-ils encore droit à la Sécurité sociale? Et les artistes agés qui ont connu leur heure de gloire mais que le marché et la mode rejettent ? Et ceux qui effectuent des travaux de recherches non productifs de revenus? Et dans quelles conditions?

Le régime, on l'a dit, fonctionnera comme maintenant, de manière autonome, ce qui veut dire qu'il n'aura aucune incidence sur le régime général, qu'aucun transfert de charges ne sera opéré sur les salarlés et employeurs du régime général. Dans le nouveau régime, les commerçants en œuvres d'art originales les 

diffuseurs » et « exploitants » des créations, qui assument la part patronale - vont voir leur contribution, actuellement calculée sur leur chiffre d'affaires (1 % au-dessus de 12000 F), augmenter considérablement. A moins que les pouvoirs publics ne se préoccupent un peu plus de ceux d'entre eux qui y échappent, et notamment des sociétés d'investissement artistique florissantes qui, jusque-là, ne sont pas contrôlées Cela dit, les commerçants en œuvres d'art originales, les « patrons » actuels des artistes ils sont un peu moins d'un millier obtiennent par cette loi, en contrepartie de l'augmentation de leurs charges sociales, que le droit de suite soit, une bonne fois, écarté de toute possibilité d'application dans les ventes privées.



Le droit de suite, une vieille histoire qui remonte aux années 20 et à un gouernement soucieux de faire participer les artistes aux bénéfices tirés de leurs ceuvres, est appliqué dans les ventes publiques (3 % de ce prix de vente, à la charge du vendeur) ; il a été égale-ment voté en 1957 pour les ventes privées. mais non suivi d'un décret d'application, les commerçants en œuvres d'art originales l'ayant mis en balance avec la création du régime de Sécurité sociale des ar-

On a sans doute pris soin, dans le nouveau texte de loi, de parler de « contri-bution », et non de cotisation, des « diifuseurs », par souci de préserver l'independance des uns et des autres ; il demeure que le circult est fermé et confine l'artiste dans un statut particulier et de dépendance du commerce de l'art.

Un amendement voté, proposé par les socialistes, prévoit que les collectivités publiques, lorsqu'elles passent commande à des artistes, deviennent « patrons » et, par conséquent, doivent verser une contribution à la Sécurité sociale. Dans son principe, le fait est acceptable; dans son application, si elle est possible, cela risque tout simplement de consister en un transfert de fonds qui diminuera d'autant les budgets déjà très minces des commandes et des aides publiques à la création artistique l'Etat n'étant visiblement pas disposé à faire du social qui lui coûte un

GENEVIÈVE BREERETTE.

### SALLES CLASSÉES CINEMAS d'ART et d'ESSAI $(A,F,C,\Lambda,E)$ .

ST. BERTRAND 29, roz du Tél.: SUF. 64-66 MA FEMIME EST UNE SORCIÈRE

MADAME ET SON CLOCHARD de Norman MAC LEOD

STUD. LOGOS 5, rue Champollio « 7 DESAXÉS DU CHIÉ »

7 COURTS SWETS REALISES PAR 7 DINGUES DU CINEMA

JEAN-RENOIR 43, tel. tri. 40-75 SEUL A PARIS: LE CHAGRIN ET LA PITIÉ

(STUD. ST-ANDRÉ-DES-ARTS 1 30. rue Saint-André-des-Arts - 326-48-18 A 12 beares, 16 beares et 20 beares LE VOYAGE DES COMÉDIENS

A 24 heures :

STUD. ST-ANDRÉ-DES-ARTS 2 30, rue Saint-André-des-Arts - 326-48-18 LA BATAIELE DU CHILI

de Patricio GUZMAN A 12 b. 15 et 24 b. 15 : PSAUME ROUGE

da Mildas Jangso

Le SEINE POSITIF

Un film réalisé, revu,

et décoré par DUSAN MAKAVEJEV

14/4/(OZH34/(H3

SANS

PROTECTION

21, rue de la Clef (5º). Tél. 337-90-90

LA CLEF

et dest plus terrible encore MICHEL FOUCAULT un film de rené FERET



THEATRE GERARD PHILIPE DE SAINT-DENIS - 243,00:59 "Silent

**"QUINTUY** "Silent running" deviendra un objet de culte chez les jeu-nes romantiques de cette géné-"Une première couvre de Dou-gles TRUMBUIL où nous re-trouvons la merveilleuse heauté de l'espace, Toutefois ce film va plus ioin dans sa critique

spirituelle de la l'Ere Spatiale ituelle de la technologie de LIFE MAGAZINE,

Couleur - V.O. Un film de Douglas Trumbull. co-auteur des effets spéciaux de "2001\_" GRAND PRIX DES EFFETS SPECIAUX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DESCIENCE FICTION 1975. Chansons interprétées par Joan Baez

3 ÉLYSÉES POINT SHOW (225.67.29) - 3 LUXEMBOURG (633.97.77)

BALZAC ÉLYSÉES - HAUTEFEUILLE - CAPRI Grands Boulevards - PARA MOUNT GAITÉ MONTPARNASSE

Nouveau visage du cinéma français

ANOUK FERJAC MICHEL PEYRELON ANNE TEYSSEDRE

onique

ou l'été de mes 13 ans

un film de CLAUDINE GUILMAIN Présenté aux Festivals de CANNES - MOSCOU - PARIS

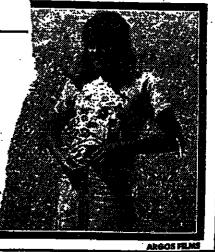







U.G.C. MARI



## Au Musée des arts décoratifs

## L'architecture Arche de Noë

ES gens de Los Angeles se souviennent de Simon Rodia. Il a une légende et a laissé derrière lui ce qu'on appelle une couvre. Né à Rome en 1879, émigré à l'âge de douze ans aux Etats-Unis, il est maçon-ardoisier. La vie l'a porté là, en Californie, il ne va passer sans y laisser trace. A partir de quarante-quatre ans et pendant une trentaine d'années, le Facteur Cheval californien construit de ses propres mains, seul et sans moyens, à Watts, 1765 East 107 Street, dans la baie des Anges du Pacifique, des tours sans queue ni tête, en ferraille enduite de ciment incrusté de brins de verre, de faïence et de coquillages qui brillent au soleil comme les vitraux d'une cathédraie. Ceux qui connaissent Barcelone pensent aux torpilles = mystlques de la Sagrada Familia de Gaudi. Et ceux qui ne connaissent que le Texas pensent à des derricks pétroliers sans pétrole. Peu avant que Simon Rodia n'en ait terminé avec son délire monumental, en 1948, le maçon Clarence Schmidt entreprenait dans les collines de Woodstock, près de New-York, une

mières victimes, en groupe, du dar-winisme économique, d'une société qui donne plus de diplômes que de

jobs ∍. Drop-City bâtie près de Trinidad dans le Colorado, avait été rêvée et réalisée par de jeunes artistes et architectes, lis n'avalent pas la naïveté de Simon Rodia et de Clarence Schmidt. Ils connaissaient les techniques de pointe de l'architeclure légère, celle des dômes de Buckminster Fuller qui, en moins de deux et avec un peu de ratio-nalité et quelques tringles de bois, permet de couvrir des espac demi-sphères qu'il ne reste plus qu'à occuiter da tolle impermé ou bien de tôle découpée au chalumezu dans le cimetière d'automobiles le plus proche, Ironie du sort, Fuller, le prophète de la société affluente, devonait l'inspirateur des contre-architectes de Drop-City, la ville aux dômes géodésiques. Une bonne part de la jeunesse américaine y a feit une halte ou un Séiour. D'une certaine manière, Drop-City

isolé de l'anti-architecture de Watts, de Woodstock, ou d'autres retraités en mai de créativité, avec le cas pius général de la contre-culture américaine procède de l'amalgame de phénomènes en fait hétéro-

regard antropologique sur ces cités d'une « autre » civilisation, alterne Home Magazine qui déploierait devant nos yeux des modèles d'habitations dignes d'intérêt. Les intérieurs, très simplement aménagés, apportant, en effet, le seul vrai luxe introuvable dans les grands centres urbaina, le « gaspiliage » d'espace où vivra. Des habitats plus excitants que l'immeuble des villes aussi, comme la cité lacustre de Sausalito sur la baie de San-Francisco. Et, au beau milieu de ce mini-Hongkong des sampans, le monument de la Madone. maison d'un charpentler délirant qui a des allures d'arche de Noé pour un utilima sauvetaga da fin du monde. Le plus souvent, ce qui sert à l'architecture de la civilisation marginale a fait l'objet d'un détoume-

Dans une société fondée sur la division du travail, voici une architecture où l'usager fait tout soimême. Il désire, imagine, conçoit et réalise. Et tend à faire seulement ce qui lui convient, et répond à ses oins aussi bien fonction qu'irrationnels, certes au prix d'une par des solutions qui ne coûtent pour ainsi dire « rien » : il suffit de se servir dans les egrandes surfaces » des terrains vaques. Accesdu travail « global », très riche lorsqu'il est créatif. Et qu'il est possible de construire sa maison sans architecte ni maître d'œuvre ni entrepreneur. Ils explorent un nouveau domaine de l'architecture, participation qui fait le renversen ganisation industrielle fondée sur l'intervention du spécialiste souvent plus proche des besoins de l'indus trie que de ceux de l'usager.

d'ailleurs ressenti depuis longtemp ce désir de participation de l'usager. On trouve à travers le monde, aux

## Une tournée

## LE TONNERRE DYLAN

Ly a presque aeux um, Dylan avait entrepris avec le Band une tournée qui rassembla, en quarante-deux iours et quarante concerts, sent cent mille jeunes speciateurs. Depuis deux semaines, il a repris la route mais en fuyant cette fois le gigantisme, les salles de vingt mille places. Bien entendu, cette rentrée-surprise laisse courir les ru-meurs, et on dit déjà que Dylan et ses compagnons de la Rol-lin Thunder Review viendraient en Europe au printemps prochain...

Bob Dylan mène sa tribu musicale sous la bannière appropriée de la Rolling Thunder Review, la « revue du roulement de tonnerre ». Chaque soir ou presque, le mythe incorné chante à nouveau en public. Le secret avait été bien gardé. Après la cicantescue tournée de janvier-jévrier 1974, Bob Dylan avait à nouveau dis-paru, éputsé, disait-on, par l'hystérie que provoquait son passage. On le disait retiré en

Dylan joue une tersion rock très syncopée de Ain't me, babe, puis se succèdent une sèrie de titres anciens ou rècents dans une éblouissante variété de styles musicaux, du classique folk-tock-blues jusqu'à des fantaisies mexicaines et même des trêmolos italiens. Depuis Pat Garret, c'est d'ailleurs l'influence « mestern-mexicain » qui domine dans la musique et souvent dans les paroles. Le soul mexicain lui offre une certaine intimité avec le tragique.

Les voix de Joan Bacz et de Bob Dylan se mêleni pour chanter The Times They Are a' Changin. C'est un moment extraordinaire. On se retrouve tout d'un coup transporté plus de dix ans en arrière, au temps des coffee houses, quand deux feunes beatniks inventaient une mystique et envoûtaient la seule génération romantique américaine. Lui, avec sa voix impossible et ses chansons. cherchant un air trop rare pour v vivre. Elle, avec sa voix pure

vingt années de sa vie, labyrinthe proliférant, sur sept étages bâtis de quinqois avec du matériel de récupération : une thébaide où il vivait seul, en ermite illuminé. - Cela tera date dans l'histoire », avait-il dit, Le feu à tout détruit, mais l'histoire de l'architecture, avec un petit - a » se souvient de la fantastique ziggourat aux mille fenêtres du doux Clarence Schmidt.

Elle s'en souvient d'autant mieux que, au beau milieu des années 60, une génération de jeunes Américains, en quête d'autres « chefs-d'œuvre » à réaliser, lui a donné raison. Le prophète hippie, Alien Ginsberg, abandonnant la culture des villes, avait pris la route pour chercher, < .ailleurs . les lleux d'une contreculture libertaire. Avec lui, toute une jeunesse quittait le cadre de la vie urbaine, au sens littéral du terme. pour la grande et pure nature. Et fondalt une = cité », Drop-City, la bien nommée, cour ceux qui abandonnent le navire des villes en la poine d'être vécu. Ce sont les pre- vembre).

PETIT ODEON 18h30

15 représentations

MONSIEUR

de Paul VALERY

du 4 au 21 décembre

l'heure des hautes pressions sociales durant la tourmente vietnamienne,

a joué le rôle de - chambre de

On en parle au passé, car Drop-City est aujourd'hui une ville déserte. La guerre est finie et le besoin d' « ailleurs » s'est exprimé dans l'autre sens... L'erchitecture dite - sauvage - de l'Amérique, en marche vera l'ère post-industrielle, a donc ses ruines et en queique sorte ses monuments historiques, prêts à être inscrits à l'inventaire du patrimoine. C'est à peu près ce que fait cette exposition d'architecture marginale préperée pour être montrée au Centre culturel de la rue du Dragon, en collaboration avec le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. qu'il faut désormais voir au Musée des arts décoratifs. Quelques citations trop percutantes, - to the point -, comme on dit a New-York, d'Allen Ginsberg et de Marcuse sur l'obsolescence du mode d'habitat contemporain aux Etats-Unis et la fallille du système qu'il recouvrirait faillite, pas encore financière, mais ont suffi à affoler les fonctionnaiincapables d'offrir un lieu qui vaille res américains (le Monde du 29 no-

MARAIS Tous les soin

SHAKESPEARE WALLAH

James IVORY

théâtre de gennevilliers - 793.21.63

la foi, l'espérance et la charité

de Odön von Horvath. .

texte français de Renée Saurel

U.G.C. MARBEUF - LA CLEF - LES 3 HAUSSMANN

déchet. Tout ce que la civilisation culturalle jette est bon pour elle. Système de transfert à sens unique : de la décharge publique à l'architecture. Les bouteilles et boîtes de conserve vides deviennent les bien plus décoratives que la trista béton = brut de décoffrage -.

Et puis, c'est le retour aux techniques premières, ceiles du pisé coloré des pueblos mexicains de la tente indienne de la yourte des steppes et de la meison en rondins du trappeur qui abat son hectare de forêt pour faire sa cabane. Si à Sausalito on construit sur l'eau. allieurs on bătit sur les arbres, parmi les branchages comme Robinson Crusoé. Et, partout, on fait sa maiaon sur roues. Le « néo-nomadisme » américain est un chapitre à part. Celul qui est montré loi n'est pas le nomadisme des travailleurs mobiles en remorques aérodynamiques, mais des - marginaux de la marge qui constituent avec pittoresque leur logis sur les quatre roues d'un véhicule, avec toit, cheminée et petites

**ACTION CHRISTINE** 

MILESTONES

JOHN DOUGLAS

ROBERT KRAMER

ont imaginé des structures urbaines fixes où les usagers pourraient définir eux-mêmes leurs espaces habitables evec des éléments préfabriqués

Alnsi le marché pourrait bien un jour s'adapter à cette quête d'une plus grande adéquation de l'habitat aux besoins de l'usager. Il finira par produire industriellement l'archiparticipation du « mellleur des mondes » normalisé et économiquement optimalisé dont on pourra dans de vrais grands magasins. L'architecture marginale aura donc Joué le rôle d'un laboratoire...

### JACQUES MICHEL

\* Architectures marginales aux Etats-Unis. Exposition réalisée par le Centre de création industrielle. Au catalogue, leure de leur de le Jean Dethier et David Elalouf, Musée des arts décoratifs, 101, rue de Élvoll. Jusqu'à la mi-lauvier.

\* Voir le livre : Maisons de Charpentiers anateurs américains, par Art Boericke et Barry Shapiro. 100 pages, 11 illustrations couleurs. Edition du Chêne. Nouvelle édition brochée, 28 francs.

Les Concerts de Saint-Cloud Egilse du Centre place Ch.-de-Gaulle nanche 7 décembre à 16 h. Quotuor KEDROFF

Chants de l'Ealise Russe

François POLGAR (orgue)

Renzeignements: MAIRIE: 602-70-40 Pl. 30 - 20 - 10 F.

ELYSÉES LINCOLN - DRAGON ST-GERMAIN-VILLAGE-14-JUILLET

James Cagney, Orson Welles, Marlène Dietrich, Humphrey Bogart, Ginger Rogers. L'Amérique du temps où l'on chantait pour ne pas pleurer. L'Amérique de la crise.



les plus grands acteurs .. d'Hollywood enfin réunis dans une éblouissante parade des années 30

Californie lorsqu'au printemps dernier il apparut à la fois sur le pavé de Greenwich-Village et dans les boites qu'il hantait il y a quinze ans. On le poyait alors fusqu'à l'aube à l' « Other End > ou au . Folk City > avec des guitares, du vin et beaucoup d'amis, d'anciens de la beat generation, comme Rambling Jack Elliot et Allen Ginsberg.

Dylan a toujours révé du passé, de Mr. Tambourine Man, de sa liberté et des grandes routes, de sa colitude dansant à la surface des rêves jous de l'Amérique. Ce rêve distant, il l'a de nouveau réalisé La Rolling Thunder Review est une fantaisie organisée dans les moindres détails : cinquante personnes, dont une vingtaine de musiciens, sMonnent en autobus de façon apparemment erratique les routes de la « North Country », de New-York à la frontière canadienne. Ils donnent une représentation dans une ville, puis lèvent le camp, vont plus loin à trois ou quatre cents kilomètres de

A Springsfield, dans le Massachusetts, tout est calme aux abords du a centre cinique », ou a lieu le concert. On boit à bon marché du vin, qui est un peu aujourd'hui le moyen de transport pour les « voyages ». Dans la salle, une toile peinte pro-clamant la Rolling Thunder Review en lettres de saloon de western sert de rideau de scène. Voici le medecine show du Far-West, le docteur Dylan et sa cure miracle qui vont jaire oublier la douleur en musique. La Rolling Thunder ras-

semble le plus hétéroclite groupe de musiciens que l'on puisse imaginer : le beatnik Jack Elliot; Ronnie Blakeley sorti du country and wes-tern ; la violoniste Scarlet Rivera, impassible dans les passages les plus déchaînes; Mick Ronson, qui joue d'habitude avec David Bowie et qui a dû modérer son style ; Ro-ger McGuinn, sans les Byrds ; Allen Ginsberg, venu avec des cymbales et un accordéon La salle en délire avec l'entrée en scène, presque furtive, de Bob Dylan, qui porte le chapeau cow-boy de « Pat Garret et Billy le kid », le gilet noir, des bretelles et des bottes. Le visage maquillé de blanc, Dylan se présente comme acteur et musicien. Il a retrouvé le démon de son passé, mais il en a fait un ami. Joan Baez est présente,

et ses chansons tristes. Les retrouvailles ont lieu dans le Massachusetts, là où tout a commencé, pays trop vert où les poètes révent toujours d'ailleurs, pays de fraicheur où Kerouae meitait en forme ses Mexico City Blues, pays des asiles pour jeunes gens riches, où l'on récite des poèmes d'océan au fond des vares. Pour Joan Baez, de son propre aveu, ce sont des retrouvailles nostalgiques. Pour Dylan aussi, qui, nous dit-elle, est beaucoup plus décontracté que par le passé. On le sent venu ici pour boucler la boucle, mettre fin à son propre mythe. Il n'y a pas de séparation entre la scène et le premier rang. Bob Dylan est aussi proche du public que sa soli-tude le lui permet. Les étudiants qui sont là ont vingt ans. Pour eur le Dulan d'il u a dix ans ne représente rien.

Dylan est seul maintenant avec sa guitare et son tabouret. Il chante Isis, un long poème visionnaire égal aux meilleures illuminations chanson pleine de rage et d'éclairs, dédiée au bozeur Hurricane Carter, en prison depuis huit ans pour un crime dont il se dit innocent. Le jourd'hui Bob Dylan c'est un peu le visage du clown qui habite nombre de ses chansons, de Tambourine Man à ← Something is Happening, Mr. Jones a. « Je joue et chante pour vous, semble dire Dylan, mais cela s'arrête là. » Pourlant, personne n'est dupe. Son image est transparente et il donne plus qu'il ne laisse croire. Dylan ne sera jamais libéré de son double.

Un nouvelle chanson résume bien ses paradoxes. Elle est dédice à Sarah, sa semme, et c'est l'un des plus beaux poèmes d'amour que l'on ait écrit. Il s'adresse directement à elle, sans prendre la peine de changer son nom. Il chante dans le même souffle sa nostalgie, sa tendresse, et son besoin absolu de solitude. e Tu voulais pénétrer mon âme, mais tu te battais contre l'impossible. > Chaque soir, Dylan le secret, le reclus, chante les choses les plus intimes devant des milliers de specialeurs. Parce qu'au fond, comme pour Billie Holiday ou Edith Piaj, ce public dont il se protège est le vrai reflet de son seul amour : sa solitude.

JEAN-FRANÇOIS VALLEE.







Concert

### CLAUDE HELFFER RELIT LES TROIS « B »

Rangé depuis longtemps sous l'étiquette un peu péjorative de « pianiste d'avant-garde » parce qu'il n'a jamais su se désintéresser de la musique de son temps, Claude Heiffer finira peut-être par convaincre le public français (à l'étranger on e considère comme un interprète absolument « normal ») que le répertoire classique lui est parfaltement familier et qu'il n'est pas nécessaire d'ignorer Boulez, Xénakis ou Stockhausen pour bien jouer Bach, Beethoven ou Brahms,

ces trois «B» dont la réunion suffit à confectionner des programmes sans bousculer les habitudes, ni heurter l'auditoire... Le génie de Claude Helffer. c'est précisément d'aller bien au-delà de ces considérations mercantiles : la première

Partita de Bach, les deux sonates Quasi una fantasia, opus 27 n° 1 et 2 de Beethoven et la Troisième Sonate, opus 5 de Brams, choisles pour son récital d'automne à la saile Pleyel, forment un tout : une vaste fantaisie à finale dont l'esprit se retrouve dans chacune des parties qui la composent. On n'explique pas cela avec des mots : fausse symétrie chez Bach? Improvisation fortement architecturée chez Beethoven? Rigueur dans l'exaltation chez Brahms? Il est des filiations d'autant plus frappantes qu'elles

restent mystérieuses.
Seule concession à une attitude historique, Claude Helffer s'impose, dans la *Partita*, les imites du clavecin ou du clavicorde dont il retrouve les sonoritės, détend légèrement son jeu pour la 13° sonate et celle dite Au clair de lune ; enfin il fait sonner un orchestre invisible dans l'opus 5. Pourtant, d'une cenvre à l'autre, il conserve cette même façon d'interroger la partition : celle d'un homme du vingtième siècle, convaincu que c: qu'il a appris de la musique d'aujourd'hui, tant d'un point de vue technique que spirituel, s'applique aussi bien à

GERARD CONDE

Culture

## UN PROGRAMME MUNICIPAL

AU P.S.

L'élaboration du programme culturel municipal du parti socialiste, qui devrait être adopté lors de la prochaine convention nationale du parti, a fait l'objet de deux journées préparatoires, tenues ce week-end à Villiersle-Bei, en présence de deux cents militants socialistes (élus et non élus). Elles avaient été préconisées lors du congrès des élus socialistes et républicains, en décembre dernier.

Dans son rapport de synthèse, M. Dominique Taddei, secrétaire national à l'action culturelle, a insisté sur la nécessité, pour le parti socialiste, de « s'engager sur un programme culturel clair», un texte qui servirait de cadre pour toutes les initiatives prises au niveau

municipal. Lors des prochaines élections municipales, le P.S. devra revendiquer les responsabilités culturelles au lieu de les laisser à ses partenaires, car c'est un domaine qui devient prioritaire, a déclaré M. Taddei.

Les choix culturels de la mu-

nicipalité devront résulter d'un débat démocratique à l'intérieur de la cité, avec tous les partenaires (habitants, créateurs, responsables d'associations). Une planification sera nécessaire pour inscrire le programme dans une réflexion générale, et le rendre cohérent, mais il ne s'agit pas de municipaliser l'action culturelle. Les travaux des commissions ont insisté sur l'importance des associations, avec lesquelles des contrats sur plu-sieurs années devront être signés, ces associations n'étant pas obligatoirement socialistes.

Les dépenses de fonctionnement devront avoir la priorité sur les dépenses d'équipement, avec la création de postes d'animateurs. On pourra envisager la « création d'un équipement lourd au niveau des régions, qui soit mobile et exportable ». Le rôle des régions devra être également d'aider les regroupements inter-communaux dans leurs projets culturels.

Après avoir évoqué la néces sité de mobiliser des militants socialistes dans les associations culturelles, M. Taddei a rappelé que l'élu devait être le premier animateur de la com

CL D.

Bureau de Tourisme et d'Information de Tarquie

102, Champs-Klysées - 75043 PARIS

VIEILLES MAISONS D'ISTANBUL ET YALI'S SUR LE BOSPHORE Perihan Balci

5 décembre 1975 au 16 janvier 1976 du lundi au vendredi, de 9 h. 30 à 13 h. et de 14 h. 30 à 18 h.

MARQUET au PONT-NEUF

GALERIE MARCO-POLO

210, boulevard Saint-Germain, Paris (7-) - 548-99-87

Jazz

## LE DIMANCHE D'IKE ET TINA

Les concerts des Turner, c'est des bourrasques de musique et un ouragan de chant, mais c'est, surtout, le tourbillon presque

ininterrompo de danses où une sexualité très franche trouve sa giorification dans la fureur contrôlée des gestes comme dans la beauté jeune de Tina et des trois ballerines sculpturales dont la fine matité de la peau rehausse encore la fascinante, la meurtrière séduction.

On'on ne s'étonne pas des longues et lisses chevelures de ces ménades, elles sont (noire, brune, blonde, rousse) à elles seules symbole du « mélange des sangs», comme on dit, mélange évident chez les aimables choristes, ou de la juxtaposition des ethnies, non moins visible au sein de l'orchestre, ou d'une association sans honte de la pop music et de ce qu'on pourrait appeler le pop jazz, du battement strictement binaire des accompagnateurs, par exemple, et de la souplesse ternaire ou, mieux, librement ambiguê des voix qui viennent du blues, du gospel song du grand courant afro-américain.

On aura mis du temps, de ce côté-ci de l'Atlantique, à se bousculer aux portes des théàtres pour aller en prendre plein les yeux avec Tina et les Ikettes — un peu trop plein les orellles aussi, ce qui est plus regrettable et conséquence de la mode décérébrante des décibels. En 1976, le couple de musiciens fêtera le vingtième anniversaire de ce jour où la collégienne, l'adolescente Annie Mae Bullock, future Tina, eut l'irrésistible envie d'aller vers le micro de l'orchestre d'Ike et de chan-ter avec lui. Mais il n'y a que quatre ans seulement que la vieille Europe connaît le spectacle Turner. Heureusement tout arrive.

A la fin de chaque spectacle, et ce fut encore le cas, diman-che, à l'Olympia, Tina papillote du regard sous la lumière stroboscopique. C'est le signe d'un départ, que soulignent, à ras de plancher, des fumées surgissantes qui devraient sentir un peu le soufre. La salle refuse cette fin préparée. Elle fait revenir Ike et Tina, comme à Antibes, cet été, à cela près que dans le Midi, où le surnaturel fait bien les choses, des éclairs d'orage avaient ajouté aux enfers timides et artificiels de la scène le concours inopiné d'un ciel réel complaisant.

LUCTEN MALSON.

Livres

### LES PASSIONS MUSICALES D'ANDRÉ SUARÈS

On accorders volontiers à M. Jean Astler qu'André Suarès est aujourd'hui injustement méconnu et délaisse, ce dont témoigne le fait que son excellent livre sur la passion musicale de son héros n'ait pu trouver d'autre diffuseur que luimême. Mais invoquer « la cabale des histrions, des ignorants et des envieux » est entrer un pen facilement dans la mythologie du génie incompris, où Suarès trouvait quelque consolation à sa position inconfortable.

Il y a chez lui un grand écri-vain d'une originalité foncière, mais avec une hypertrophie de la personnalité à laquelle il est normal que beaucoup de lecteurs soient allergiques, même s'ils sont fascinés souvent par la magie du verbe

Ainsi de ce livre, où M. Jean Astier a minutieusement récolté et monté, avec un enthousiasme qui jamais n'empiète sur une parfaite honnêteté, les textes les plus importants de Suarès sur la musique. Celui-ci en réalité n'écrit pas sur la musique, mais d'eprès la musique, à travers laquelle il peint ses états d'âme de l'instant avec une sorte d'emphase qui l'éloigne de la musique même. Et certes elle l'emplit, elle est tout pour lui au moment où il en parle, mais ce n'est pas elle qu'on entend, seulement Suarès, l'homme et l'ar-

D'où une profusion d'opinions plus ou moins stupéfiantes, souvent oratoires, qui l'exposent aux critiques perfides, mais assez justifiées, de Julien Benda.

Une conception flamboyante, parfois émouvante, mais un peu dépassée, du rapport de l'homme à la musique.

JACQUES LONCHAMPT. \* Ed. Lucien Volle, 1975, 164 p., avec une préface de Y. Menuhin. En vente chez l'auteur, I, rue Sadi-Carnot, 67100 Annonay : 38 F

(France), 46 F (étranger), franco

Lyrique

### UN CENTRE DE DOCUMENTATION A PARIS

Suscité par le regain d'inté-rêt du public à l'égard du théatre chanté, un Centre international de documentation lyrique fonctionne depui le 15 octobre à Paris, 25, rue de la Gaîté. Le succès - huit cents adhésions en un mois - rencontré par cette initiative due à l'équipe de la revue *Opéra*, semble indi-quer qu'elle répondait à un besoin réel.

Parmi les services ouverts aux amateurs par le centre se trou-vent naturellement une discothèque et une bibliothèque, mais aussi la possibilité de consulter d'importantes archives critiques ou photographiques (et d'en obtenir des reproductions), de prendre connaissance des pro-grammes du monde entier, de louer des places pour des spec-tacles français ou étrangers, ou simplement de se renseigner : enfin des week-ends sont orga-nisés, en association a ve c l'agence de voyages Vacances 2000, à l'occasion des événements lyriques ayant lieu cette saison sur les principales scènes

Régi par la loi du 1901 sur les associations, le centre vit essentiellement des cotisations de ses membres (120 francs pour l'année avec de nombreux avantages) ainsi que de la vente de disques et de livres rares. Mais, n'étant pas réservées aux seuls adhérents, ces activités, notamment le cyle de soirée « Aujourd'hui l'Opéra » consacrées à un ouvrage, à un interprète ou à des débats, peuvent contribuer à créer un esprit nouveau dans la vie lyrique française si sclérosée à certains égards malgré, ou à cause du prestige qu'elle

+ Prochaines manifestations: \* Processins manuestations:
c Autour de Ciboulste » le 4 décembre, et c Renaissance de
Donizetti » (audition d'Anna Bolena avec Maria Callas et Reissario) le 10 décembre. (Téléphone: 326-20-35.)

GALERIE ARNAUD 212, bd St-Germain (70), 548-46-31

## J.F. KŒNIG

13 décembre 1975

GALERIE RENCONTRES 46, rue Berger, 75001. Métro Louvre 236-84-63

Décembre-Janvier BISHOP, DEGOTTEX, DEZEUZE, FRANCIS, HIGHSTEIN, KIRILI, MARDEN, POZZ, REIGL, TANGER, THIOLAT

## Monique FLECK

Peintures - Dessins

Jusq. 18 décembre 1975 GALERIE CARACTÈRES rue de l'Arbalète, Paris-5'

GALERIE DIMPOULOS

rue du Laos (15-) - 306-23-08 CHRISTILLE

i2, rue Bassano (8º), 13 à 19

JOSE CHARLET Peintures - Du 3 au 30 déc

GALERIE CHEVREUSE-125, bd Montparnasse-6s, 326-40-9

Du 2 au 21 décembre

GALERIE DES GRANDS AUGUSTINS -16, rue des Grands-Augustins - 325-35-85 et 326-32-13

- Galerie Claude JORY -222, Faubourg-Saint-Honoré

Peintures cinétiques

924-24-42 Galerie Louis-Soulanges 20, rue de l'Odéon, 6º. 326-25-38

Roseline CHARTRAIN du 1er au 15 déc

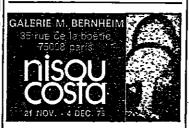

GAL BLAISE ST-MAURICE

. r. de l'Université-7= - 222-15-78 BLAISE

HENRI RIVIERE

1864-1951

Gravures sur bois en couleurs
Jusqu'an 13 décembre NANE STERN

25, av. de Tourville (74) T'ANG

LE CIEL ET SON FANTOME 4-27 décembre Galerie Verbeke 7 pl. furstenberg - 6



Galerie Vercamer 3 bis, r. des Beaux-Arts, 633-18-90

**POUJON** 



GALERIE **MASPERO** ARTS ÉGYPTIEN - GREC - ROMAIN Bas-relief - Bronzes 48, bd Malesherbes - Paris

-522 08-59 fermé le lundi-

GALERIE COARD, 12, rue Jacques-Callot (6°)

## FRANÇOISE GILOT

PEINTURES-ŒUVRES GRAPHIQUES 1944-1975 à l'occasion de la parution de son livre LE REGARD ET SON MASQUE

CALMAN-LEVY EDITEUR Du 3 au 31 décembre CERCLE SAINT-LOUIS, 26, avenue de la Bourdonnais, Paris (7º)

CENTRE CULTUREL PORTUGAIS **CHLOE** MAC MILLAN

Du 3 au 21 décembre

Demeures portugaises

51, avenue d'Iéna - Paris

GALERIE SEINE 38 38, rue de Seine (64) - 326-00-65 EXPOSITION DU 4 AD 20 DÉCEMBRE peinture d'eau

Ouvert du mardi au dimanche inclus

**GALERIE CAILLEUX** -

## **ELOGE DE**

GALERIE BENO D'INCELLI

nesnii. 75008 Paris - 225-10-16 FRITZ

KUHR 1899-1975

huiles et gouaches

## ROLAND HAMON

présente 50 aquarelles RETROSPECTIVE LES HALLES DE PARIS BRASSERIE DES TUILERIES HOTEL LOUVRE-CONCORDE, place du Palais-Royal, Paris-1\* Jusqu'an 10 janvier

GALERIE DINA VIERNY -

36, rue Jacob - 75006 Paris - 260-23-18

Rétrospective des dessins de 1886 à 1944

### Musique

 $\frac{1}{v_{\max}}$ 

AND THE

thus.

13 13 14 1 MV2

### MÉLODIES EN TRIO A LA SALLE GAVEAU

Dans le cadre intime et tendrement désuet de la salle Gaveau, bonbonnière à musique tendue de velours rouge, Gerda Hariman (soprano), et Udo Reinemann (baryton), deux jeunes artistes, chantent en duo des pages oubliées de Schubert, Schumann, Mendelssohn et Brahms : complice de cette escapade, Christian Ivaldi, au piano, leur donne la réplique avec l'aisance et la sensi-bilité tout intérieure qui font de lui le meilleur accompagna-

teur de sa génération. Ressuscitées l'espace soirée, ces œuvres — véritables petits chefs-d'œuvre le plus souvent, — que les efforts conjugués de tant d'interprètes et d'éditeurs de disques, pour ne pas trop s'éloigner des sentiers battus, semblaient avoir définitivement mises à l'écart, s'im-posent ainsi avec l'évidence de ce qu'on croit connaître par cœur depuis toujours

Gerda Hartman possède une voix claire, sans la moindre dureté, parfaitement maîtrisée. capable des accents dramatiques les plus pénétrants comme des intonations légères de style décoratif.

Assez différente, d'un grain un peu plus épais et avec une émission moins franche, mais d'une belle qualité également, la voix d'Udo Reinemann ne forme pas avec celle de sa partenaire une de ces unions miraculeuses qui font la joie des puristes et finissent toujours par lasser ceux dont les conceptions esthétiques sont moins

catégoriques. Outre une musicalité fondée sur une compréhension musicale et poétique peu courante, la parfaite homogénéité de ce duo (ou plutôt de ce trio, car le piano ne se laisse pas ou-blier) réside précisément dans cette entente de tous les instants entre des personnalités différentes qui savent le rester pour s'unir plus en profondeur.

## LE PREMIER « REIMS JAZZ FESTIVAL »

## « Vraiment, du fond de

P AISIBLES paysages champenois baignés d'une baignés d'une lumière d'or orangée : l'arrivée à Reims, automnale, est trompeusement calme. Silences, d'abord, d'une bourgeois ville d'eau dormante, à la surface percée par une cathédrale sereine. Et pesante. Ensuite, cris : le « Reims Jazz Festival », qui s'est tenu du 17 au 23 novembre, a Injecté ses doses de rage, de blues (broyer du noir), de fraternité, de sérénité méditative, d'émotions, de guerres. Le premier concert payera son écot à la reliciosité : à la besilieure Suint-Remi giosité : à la basilique Saint-Remi, l'un des maîtres de la musique répétitive, Terry Riley, derviche tourneur ile, distiliera entre ses « boucles - sa musique circulaire. Le chroniqueur de l'Union, la quotidien régional, s'interrogera, fasciné : < On pourrait se demander, à entendre ces vibrations sonores, ce qu'elles ont à faire avec le jazz. Elles sont nées sans doute dans les mêmes conditions, au fond de l'homme (...). Mais il y a autre chose, quelque chose qui lie à la fois Bach. Berlioz, Stockhausen et Riley à leur public : c'est un désir d'émotion

Quelque chose qui jaillit

Il y aura le Chicago blues festi-val 75, formé de Luther Johnson, Hubert Sumlin, Lonnie Brooks, Dave Myers et Fred Below, et la salle de mille places pleine, et quelques centaines de malheureux dehors, et cette citation d'un absent de marque, Muddy Waters : - Quand je chante le blues -- le vrai blues -cela vient du cœur. Vraiment, du tond de l'âme ; et quand on chante ce qu'on ressent véritablement, c'est quelque chose qui jaililt au dehors. Ce n'est pas simplement les mots qu'on prononce, mais une sorte de flot qui s'épanche... une sueur qui

quasi religieuse, presque sacrée. Est-ce à dire qu'au travers de la

diusique, compositeurs, interprètes et

coule le long du visage. »
Viendront ensuite les « souffleurs -, d'abord hollandais, avec le Rein de Graaff-Dick Vennik quartet, puls américains, les saxophones ténors Johnny Griffin et Dexter Gordon, ensemble, et leur éblouissant Night in Tunisla. Solitaires les plapublics cherchent une religion? » repos, occupé à torturer les sono-

C'est aussi à partir de l'Imposante cathédrale que « Musique Action Reims », organisateur du festival, s'est fait connaître en France : le groupe « Tangerine Dream » et Nico, convoqués par le MAR, ont donné dans le valsseau gothique un peu lvre un concert triomphal (cinq mille deux cents personnes) à la suite duquel les Silencleux de l'Eglise voulurent mettre en place des groupes d'intervention pour s'opposer à la « profanation » des édifices du culte (le Monde du 20 décem

1974)... Les scènes des manife lazzistes seront moins surprenantes que les musiques hébergées : le centre Saint-Exupéry et la maison de la culture André Mairaux, les deux autres structures coproductrices du festival, sont le lieu d'autres rites. Dans le hall froid, policé, et blen gardé de la malson de la culture, un dessin d'enfant, et, au mur, ce désir : « Quand un entant veut peindre le rêve qui chante en lui, laissez-le taire sa musique tout seul, il s'y connaît

nistes François Cahen et irene Schweizer, et le duo Joachim Kühn-Martial Solal, les trois demiers déjà appréciés au récent Festival de Massy (le Monde du 30 octobre).

entendra de curleux cocktalis avec le Coxhill-Sinclair's band, très particuller et peu cohérent. L'Anglals Loi Coxhill reviendra seul, gros homme chauve en pantalon et gilet de flanelle bleue rayée, un saxophone-soprano au son spiendide, nostalgique, ironique, fragile, procédant par association d'idées, parfols emporté par sa virtuosité, comme si quelque chose de mys-térieux et de très important en dépendait. Yochko, ex-Jeff, Seffer, étaiera un arsenai d'instruments à anches, se risquant en solo pour la première fols, en proie à une envie d'improviser plus forte que -son inspiration, courant dans tous les sens sans trouver de place de

Les Rémois, souvent, orientent rités de ses instruments inventés (le l'étranger égaré à partir de Notre- « malabar », le « kamouka »), et des autres, et un pizno, et sa voix, hors de lui, plus anxieux de structures que d'harmonie — à la longue,

Composition Orchestra Symertric Melodyc Order : COSMO, c'est le nom de la musique du sextette d'Ornette Coleman, maintenant totale-ment électrifié(e). Une « balance » défectueuse et un médiocre matériel de sonorisation d'emprunt gâcheront en partie cette musique tendue au maximum, en relation directe avec la musique du Globe Unity Orchestra main, des œuvres pleines de stridences qui semblent ne jamais s'in-

un déferiement terrible de cuivres

entrailles des notes

### Une guerre sans merci

Déficatesse, sensibilité, balance-ment palsible ou énergique : furieusement l'orchestre dans des contrées sauvages, dangereuses, en une guerre sans merci. Contre qui ? La musique questionne, sans cesse, Rubisa Patrol - où tout le monde s'entend et se comprend à demiet ne répond ismais. L'événement du note. Une merveilleuse formation de la côte californienne composée d'Art testival, incontestablement. Deux Lande, piano, Bill Douglass, basse et cents personnes dans la salle... flüte, Mark Isham, trompette, Gienn (Brotzmann, plus tard, donners avec Cronkhite, batterie et percussions. Un Fred Van Hove et Han Bennink, quartette à la riche mémoire, abordant percussionniste démentiel, une nousans complexes des rivages souvent connus et les éclairant pourtant, pour velle sorte de prestation : le concert ous, d'une lumière chaude et tendre.

Après le concert de Paris, au ils passent tout, ils se passent tout. studio 104 (l'un des plus beaux et et, de leur plaisir, le nôtre. Une des plus tragiques sons du saxophone lénor contamporain en un Et soudain. Globe Unity Orchestra. surréaliste collage sur la phrase pour la première fois en France immense du grand orgue). Pharoah l'orchestre de seize musiciens formé Sanders, paresseux démagogue à en 1966 par l'Allemand Alexander Reims, déçut, peut-être vexé qu'on Von Schlippenbach. Soudain, donc, lui ait refusé de se produire dans l'église épisconale, à seule fin de Du swing ? Des swings : une rafale tenouveler cet épisode unique, à de coups de poing dans la figure. notre connaissance, de l'histoire du Anthony Braxton (qui donnera plus 1822 : un quartette comprenant un tard l'un de ses meilleurs concerts en solo), Evan Parker, Albert Mangrand orgue d'églisa. Danny Mixon, invraisemblable planiste du groupe. gelsdorff, Buschi Niebergall, Peter jou de Dvorak et de Stravinski, Koweld Paul Lovens : quelques-uns s'était emparé à Radio-France, le des soldats de cette armée de Huns 17 novembre, des claviers-cathédrales Danny Mixon a le profil surprenant d'un Trane adolescent. « Love is — des «monstres,» des «vikings» s'exclamera, admiratif, Ignacio Mena, le percussionniste chillen de Coleeverywhere !!! - hurla l'héritier Sanman. Peter Brotzmann, surtout, saxoders. - Crapaud mystique! - répondit phone basse immense, instrument guelqu'un. surhumain au registre profond - les

terrompre — se rompre. Coleman à

der, et trompette, l'un des compo-

siteurs-instrumentistes les plus per-sonnels de l'histoire du jazz, cir-

cule dans un univers absolument

singulier. On lui attribue la pater-

nité du free-jazz. C'est plus que

cela : il est surtout le premier à

apparaître à la fin des années 50

comme un musicien scandaleux,

libre dans son discours de l'ancien

ordre jazzistique... Un cas à part

A présent, il a à ses côtés un gui-

tariste, Charley Ellerbe, qui parle avec admiration de Led Zeppelin,

de Spooky Tooth : Free-jazz-hard-

rock... Ornette indigne toujours

des spectateurs, oreilles bouchée s'enfuiront en huriant, dératés.

YYES BOURDE.

## UNE COMÉDIENNE MULTICOLORE

## Angoisses et certitudes

de Michèle Moretti

ICHÈLE MORETTI joue, ou Petit Thootre d'Or-say, « l'Ombre de Verdi sous les ormes de ma mère », un titre insolite pour une variation linguistique, conçue et réalisée par Marc'O autour des frantières de la folie. Bientôt elle sera salle Gémier, dans un outre spectacle de Marc'O, burlesque cette fois :

 Le triangle frappe encore. >
 Quand on dit de Michèle Moretti qu'elle est insolite et burlesque, on dit vrai, mais on ne dit pas tout. A la scène comme à la ville, elle est en angles aigus, passe sans transition de l'immobilité catatonique à la gesticulation désarticulée. Se s lèvres font des grimaces clownes ques dans un visage grave, crispé ; elle se lance à fond dans une direction, freine à mort, prend des virages à 90 degrés. Elle pratique la conduite nerveuse. Elle est composée de multiples couleurs contrastées qui ne se mélangent pas : du flamboyant pour les cheveux, du noir de pierre pour les yeux, du pôle pour la peau, de l'acide pour l'humour, du voilé pour la voix. de la brusquerie pour la diction, et cette façade polychrome contient mal une houle sauvage des flux et reflux d'angoisses et

Les certitudes, elle les trouve dans un professionnalisme à l'américaine, celui qui s'apprend < in > et < off > Broadway précision, maitrise du métier Elle s'exospère, s'indigne du loisser-aller qui règne sur les scènes françaises : « On se contente de peu, de n'importe quoi, de sorte qu'on abime les comédiens. » Pour son compte personnel, elle part en guerre contre le manque d'exigences. A partir de là, on pourrait imaginer Michèle Moretti en comédienne sophistiquée, bien ordonnée, établissant minutieusement ses rôles et sa carrière. On se tromperait. Elle est sans calcul, et les ordonnances harmonieuses ne sont pas de son domaine. La difficulté, justement, c'est la précision dans le désordre, la maîtrise de la

Tout ce que depuis des années eile cherche et, en particulier, avec Marc'O. En même temps que Bulle Ogier, Pierre Clementi, Jean-Pierre Kalfon, Philippe Bru neau (et d'autres), elle a fait partie, avant 1968, de cette < bande à Marc'O » plutôt turbulente, insolente, provocante, l'une des premières à travailler sur les ressources de l'inconscient individuel et collectif, sur les schémas de la comédie musicale et de la bande dessinée, sur le détournement des genres, pour denoncer les faux dieux de la société de consommation (« les Bargasses », « les Idoles »). Leur vrai dieu était alors le Living Theatre, celui des « Mysteries », d' « Antigone », de

« Frankenstein ».
Mais Michèle Moretti ne soupire pas après le passé. Hier est mort. Elle regarde aujourd'hui ovec toute l'acuité que provoque l'angoisse de l'avenir, l'instabilité des désirs et des convictions, avec l'Intransigeance de quel qu'un qui ne peut pas se permettre de mentir (ne serait-ce que pour jouer), sinon, la charpente qui tient ensemble les éléments disparates et antagonistes de sa personnalité s'écroule, et tout se

C'est pourquoi Michèle Moretti a la réputation d'un caractère difficile, Et, sons doute, est-il difficile de vivre et de travailler avec quelqu'un qui donne sans compter mais attend beaucoup et à qui la résignation fait horreur. Cependant, quand un metteur en scène soit lui faire confiance et lui inspirer confiance, le public, étonné, bouleversé, mal-mené, n'en finit pas de se blesser aux vérités tranchantes et multiformes de Michèle Moretti.

COLETTE GODARD.

# ★ Au Petit Orsay, 22 h. 15.

FICTION - EROTIQUE

du 3 au 18 décembre Galerie Posse-Muraille 35, rue Le Doyenné, VIEUX LYON.

## Un miracle...

Telle fut la réaction d'un pré-posé du Musée de Tolède en apprenant que Damianakis était

apprenant que Damianakis etaut comme « leur » Greco, Crétois et... peintre.
Quel accueil ! Quel souvenir ! Mais plus merveilleux encore est le miracle pour l'œuvre de Damianakis de pouvoir, sans le moindre doute, assumer la commenciate commenciate pour le commenciate commenciate de la commenciate commenciate de la commenciate commenciate de la commenciate de la commenciate commenciate de la commenciate del la commenciate de la commenciate de la commenciate de la commenciate de la commenciate d paraison comme vous pouvez d'ailleurs en juger par vous-

même (1). Personnellement, nous pre-voyons un succès sans précé-

(1) Galerie M.-L. B. Génot 46, rue Vieille-du-Temple Tdl.: 278-17-43 26 novembre-22 décembre



vient paraître bram van velde par C. Juliet et J. Putman un volume relié de 200 p. 180 F. maeght éditeur

LILO. dans ses aquarelles, saxelle à suggérer les images et les lumières qui iraversent notre conscience, sans que le réel perde de son acuité ou de son poids. Le foisonnement de ses pe intures bibliques surgit dans l'espace sons la forme d'une ronde essentielle et ultime. A mesure que l'on s'enfonce dans la contemplation de ses peintures sur bois ou de ses aquarelles, notre sens des nuances s'affine au contact d'une technique délicate. Une foie poétique et musicale, une joie inspirée, révélée par les couleurs et les thêmes de la tradition mystique, une joie totale s'élève et tourbillonne à travers tous se tableaux.

(Galerie Hélène Appel, 23, rue Miro-mesuil, Paris-8°. Jusqu'au 15 décem-bre.) ETIENNE LAMERIERE.

- Centre d'Art International -99. boulevard Raspail - 548-58-42 ARTS DÉCORATIFS

SOYIÉTIQUES Ts les jrs, sf sam. et dim.

GALERIE DU GÉNIE présente une exposition rétrospective qui est une découverte :

Jean-Henri CHOUPPE

Nó à Orléans en 1817, 17 fut l'élère de Fleury et grand ami de Corot. Peintre impressionniste avant la lettre, sa situation de fortune lui permet de se consacrer exclusivément à l'aquarelle et au dessin.

dessin.

Le reflet enchanteur de cette vie éclaire deux salles d'aquarelles et deux salles de dessins. Tout est égal et merveilleux, la construction, l'éclairage, la mise en page, et toujours le détail qui donne à l'image déjà rayonnante une vie délicate ou intense. C'est pas à pas que l'on pénètre dans cette œuvre si riche trop longtemps restée dans Fombre, et qui, sous l'impulsion du jeune directeur qu'est M. CHICH, éclate au grand jour, fraiche et lumineuse après cent ans d'attente.

La Galerie du Génie 50, fb. Saint-Antoine, Paris-12°

Tous les jours de 10 h. à 19 h. 30 sans interruption, sauf dimanche et lundi matin



20 ans de travail

tous les jours de 12 h. à 19 h.

sauf mardi

jusqu'au 5 janvier 1976

au CNAC

11 rue Berryer Paris 8º

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU

■GALERIE PÉTRIDES 1 53, rue La Boetie - 75008 PARIS - 225-35-51

5 au 28 décembre

GALERIE DE LA TOURNELLE -

FERMETURE DÉFINITIVE

LE LUNDI 15 DÉCEMBRE, AU SOIR DE L'EXPOSITION

Tous les jours, sauf le marti, de 10 h. à 20 h. le mercredi jusqu'à 22 h.



ARTS ET METIERS GRAPHIQUES **UNE EXCLUSIVITE FLAMMARION** 

🗦 galerie attali VISEUX SCULPTURES DESSINS 13 Novembre au 6 Décembre 59 Bd. 5t-Germain 75006 Pari tél.548.58.93 / 37.80

GIRAUM

 $= (0, -1)^{n}$ grunta til

LOVAL

## Une sélection

Cinéma

### CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE

### de Lakhdar - Hamina

L'Algérie de 1939 à 1954 : une voste et longue fresque, qui s'arrête le jour même où la révolte du peuple devient révolution. La description de l'éveil d'une conscience populaire est décomposée en chapitres, articulés autour d'événements significatifs. Une démonstration teintée

## SAO BERNARDO

PARTAGE DE MIDI

au Théâtre Marigny (Comédie-Française)

## de Léon Hirszman

Les années 30 : L'ascension sociale d'un ancien manceuvre brésilien à laquelle ré-

Œuvre d'une exceptionnelle dimension, qui porte une vision claire des réalités poli-

une approche tauromachique et désabusée de la passion. Le travail janséniste d'An-

toine Vitez fait sourdre dans le texte de

Claudel, une multitude d'intentions, de paniques dissimulées, tout un déchaine-

ment pudique de désarrois trop humains.

tiques, une gaieté d'imagination én

pond, en écho, l'échec de son mariage. Une fiction racontée à la première personne, dialectisée par un traitement presque documentaire des événements. L'amorce d'un authentique cinéma popu-

### LE LIBAN

## DANS LA TOURMENTE

## de Josselyn Saab et Jorg Stocklin

Une Libanaise de Paris et un Parisien au Liban jont le partrait précis et complet d'une situation politique aux aspects multiples et contradictoires. Du cinéma d'information pour pallier les insuffisances de l'information télévisée.

## Athevains sauvegardent la violence polé-mique. Un speciacle intense.

### LA FOI, L'ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ

au Théâtre de Gennevilliers Des tableaux brejs, aigus, comme des eaux-jortes, pour montrer comment l'égoisme de classe conduit une jeune jemme au suicide. Emploi inconnu d'un a comique de prise de conscience ». La

traduction de Renée Saurel, la mise en scène d'Yvon Davis, le jeu des acteurs de Gennevilliers, sont parjaits.

## AH KIOU

à la Cartoucherie de l'Aquarium Un grand moment de théâtre. Adaptant

## NASHVILLE

## de Robert Altman

Robert Altman (Mash, le Privé) poursuit. avec des comédiens peu connus, la «rédaction» de sa saga de l'Amérique. Ici, dans la capitale de la country-music, l'ombre de Dallas pèse sur l'imaginaire de la majorité silencieuse. Un fabuleux « documentaire » où tout est faux, au sens littéral, au sens où l'entend Orson Welles.

## LES TROIS JOURS

### DU CONDOR de Sydney Pollack

PAquarium.

Un modeste employé de la C.I.A. devient pour ses employeurs l'homme à abattre... A travers ce récit d'aventures, Sydney Pollack exprime le désarroi du citoyen

un roman du grand écrivain Lou Sin qui

ruconte les aventures d'un pauvre diable de garçon de ferme, aussi peu dégourdi que débile, Jean Jourdheuil et Bernard

Chartreuz ont écrit une grande tragédie

de la condition humaine, œuvre bruissante

de vie, secrète, bouleversante. Admirable

mise en scène de Jacques Nichet, inter-

prétation parfaite des comédiens de

— ET AUSSI : L'Age d'ot, à la Cartou-

cherie (les quatre vallées ce l'espoir) par le Théâtre du Soleil) ; *Hamlet*, de Denis

Llorca au Théâtre de la Plaine (être ou

ne pas être fou); Elle, Elle, Elle, à la Cour des Miracles (trois femmes parlent);

Rashomon, à la Cité internationale (Exctisme du quotidien); Des journées entières dans les arbres et C'est beau, au Théâtre américain, manipulé par des forces occultes et cerné par le mensonge.

### LE SAUVAGE

### de Jean-Paul Rappeneau

Un pur divertissement où Yves Montand et Catherine Deneuve courent après le bonheur autour d'une île déserte.

– ET AUSSI : La Flûte enchantée. d'Ingmar Bergman (le plaisir d'aimer Mozart) : le Voyage des comédiens, de Théo Angelopoulos (une fresque abrech-tienne » sur la Grèce de 1939 à 1952) : la Bataille du Chili, de Patricio Guzman (les six derniers mois du gouvernement Allende); Milesiones, de Robert Kramer et John Douglas. (Un constat sociologi-que en forme de poème-fleuve).

### d'Orsay (les femmes triomphent); Coquin de coq, d'O'Casey, Fragments pour Gue-parra au T.E.P. (une farce irlandaise pour un pamphlet politique, un révolutionnaire devenu légende pour la poésie).

## Festival d'automne

### L'ŒIL DE LA TÊTE au Récamier

L'Atelier Philippe-Adrien construit un échajaudage de bois, de mois, de chanis, autour d'une fosse, autour du tombeau caché de Sade, autour de sa légende, de sa réalité, autour de ses ambiguités, construit un speciacle d'une noblesse sadienne. Sade seion Sade.

groupes français Heldon, Lard Free et

du groupe Exmagma (qui a comme

support Andy Goeldner et Thomas

## **Théâtre**

## LES MAUVAIS BERGERS aux Deux Portes

Mélodrame social d'Octave Mirbeau, caricature impitoyable du grand patronat, exaltation de la passion ouvrière, dont les

### FESTIVAL MONDIAL DU PIANO

à Chaillot On voit mal ce qu'a de « mondial » ce Festival de piano qu'organise du 3 au 7 décembre le Théâtre national de Chaillot sous la direction artistique de Jack Dieval, sinon la présence de quelques artistes étrangers tels que D. Wayenberg, W. Malcuzynski ou le Libanais A.R. Elbacha, révélation du dernier concours Marguerite-Long. Mais ces manifesta-tions ne sont pas sans intérêt en mêlant de jeunes artistes français à des pianistes réputés. Il n'y manquera même pas le jazz (vendredi 5), ni le ballet, avec quatre créations sur des musiques de Damase, Debussy, Sancan et Dieval (le 6), ni des concertos de Rachmaninov, Gershwin et Ch. Chaynes (le 7). Un tournoi tout de même bien hybride, accompagné par une exposition: « Spot piano ». (Tous les soirs,

### MUSIQUE CONTEMPORAINE à l'ARC

à 20 h. 30.)

Semaine intéressante à l'ARC (Animation - recherche - confrontation) du Musée d'art moderne de la Ville de Paris : sotrée consacrée au jeune compositeur du Groupe de recherches musicales Michel Chion, un humoriste sérieux (le 3), une conférence de Jean-Jacques Nattiez sur Musique, linguistique et sémiologie, sujet actuel s'il en est (le 8) et Pourquol? par le G.R.M. (P. Bayle, B. Burr et F. Delalande le 10).

### DIMANCHE MATIN au Théâtre d'Orsay

Impossible désormais de dormir le dimanche matin pour le mélomane consciencieux. Le Théâtre d'Orsay et la Société générale ont découvert une tranche horaire vierge pour donner des concerts de musique de chambre jort intéressants, avec, le 7 décembre, E: Krivine, F. Lodéon et J.-Cl. Pennetier (Mendelsshon, Ravel). Gageons qu'ils auront des imitateurs.

- ET AUSSI : E. Guilels (Champs-Elysées, le 3); Don Giovanni à l'Opéra (les 3 et 6) ; Moise et Aaron de Schoenberg, film de J.M. Straub (Lille, le 3); Mozart par A. Grumiaux et l'Or-chestre de chambre de Toulouse (Pleyel, le 4); les Contes d'Hoffmann, à l'Opèra (le 5 et le 8); la Damnation de Faust (Nantes, les 5 et 7); Salomé de Strauss (Strasbourg, les 5 et 8); Cosi fan tutte (Bordeaux, les 5, 7 et 9); la Symphonie Résurrection de Mahler, par l'Orchestre national, dir. L. Maazel (Champs-Elysées, le 6, à 17 h.) ; Orchestre Oubradous, dir. P. Sancan, avec O. Gardon et P. Thibaud (Gaveau, le 7, à 17 h. 45); Orchestre Lamoureux, dir. J.-P. Jacquillat, avec J.-P. Rampal et M. Portal (Pleyel, le 7, à 17 h. 45) ; Orchestre de chambre de Vienne, dir. P. Entremont (Châtelet, le 7, à 18 h.); Leontyne Price et l'Orchestre radio-lyrique (Champs-Elysées, le 8, à 20 h 30); musique de chambre: Britten, Lesur, Tansman, Dvorak (Maison de Radio-France, le 8); Musique Plus: Varèse, Mache, Aperghis, Webern, Jolas

## Danse

### LOUIS FALCO à la Maison des arts de Créteil

Comment se comprendre? Si ce n'est en jouant! Par sa décontraction, son humour et sa gaîté un peu féroce, Louis Falco, produit d'une nouvelle génération de la modern dance américaine, est sans doute parmi tous les danseurs actuels, celui en qui les jeunes peuvent le mieux se reconnaître (du 9 au 13 décembre).

## Jazz

### ORNETTE COLEMAN SEXTET

Après l'exécution, unique en Europe, de « Skies of America » avec l'orchestre de l'Association des concerts Colonne au Festival de Massy, après le Festival de Retms, l'un des plus grands musiciens de jazz vivants, accompagne de sa nouvelle formation « électrifiée : Ornette Coleman, supophone alto, trompette, siolon, Charley Ellerbe et Bern Nix, guitares, Rudy McDaniel, basse, Ronald Jackson, « cymbaliste », Ignacio Fernandez Mena, percussion: (Salle Wagram, 20 h. 30 et 24 h., le 5 décembre ; grand amphithéâtre de mathématiques de la faculté d'Orsay, à 21 h., le 6 décembre.)

## Rock

### HELDON, LARD FREE. **EXMAGMA** tournent en France

La première tournée en France des

Balluff, anciens membres de Wervoef et Magma). Trois groupes recherchant une musique populaire contemporaine à travers le rock, le jazz et les sonarités électriques. (Bordeaux le 8 décembre, Tou-louse le 9, Marseille le 10, Montpellier le 11, Grenoble le 12, Aix le 15 décembre.)

### Variétés

### MIKIS THEODORAKIS

au Pavillon de Paris
Retour pour un soir (le 12 décembre à 20 heures) de Mikis Théodorakis, de son groupe et de sa musique « travaillée par les Grecs » et de son chant de patience et d'impatience.

### COLUCHE à Bobino

Le personnage en salopette rayée qu'a créé Coluche respire l'air de la ville moderne. Coluche ne joue pas, il est « nature » et son comique, fait de digres-sions délirantes grinçantes et méchantes, de balbutiements et de natoetés, s'appuie sur un burlesque en « liberté ».

## au nouvel hippodrome de Paris

Jeux du cirque, attaque d'une galère, course de chars : Jean Richard — qui pas oublié le ton, la manière de conter de Cecil B. de Mille.



## Musique

### **ARCHITECTURE** SAUVAGE » AMÉRICAINE au Musée des arts décoratifs

(Live notre article page 21.) POTIERS DE SAINTONGE

au Musée des arts et traditions populaires

l arbre

un film de

concerne l'approche, la méthode scien-tissoument irréprochable : trois années de travail de terrain, d'enquêtes ethnographiques et de fouilles archéologiques terrestres et submarines, auxquelles s'ajoutent deux années de travail C'élaborotion. L'autre, moins austère, montre par ordre chronologique la production de la céramique saintangeaise depuis le

L'exposition est en deux parties. L'une

milieu du treizième siècle : vichets. jattes, cupes et charmiers, plats et pots d'une efficace simplicité ou objets au décor très élaboré, au dix-septième siècle surtout. Une réussite de pur style A.T.P.

TABLEAUX OVALES à la galerie Cailleux (Lire notre article page 19.)

(salle Wagram, le 8).

### LE BATEAU-LAVOIR au musée Jacquemart-André

Une épocation du Bateau-Lapoir de la rue Ravignan, avec plus de deux cents tableaux, dessins, aquarelles et gravures de Picasso, Van Dongen, Gris, le Douanier Rousseau, Marie Laurencin, Modigliani, Herbin, Marcoussis, tous rattachés à l'histoire de cette glorieuse masure, aujourd'hui disparue, que Max Jacob appelait l'« Acropole du cubisme ».

### MAIAKOVSKI au CNAC

(Live notre article page 19.) .

### SAN LAZZARO ET SES AMIS au Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Le souvenir du fondateur de la revue d'art a XXº siècle », avec cent cinquante peintures, dessins, sculptures et collages (dont un ensemble inédit de soixantequinze dessins de Dubuffet) d'artistes, que l'écrivain d'art avait désendus, toujours avec passion, dans sa revue.

- ET AUSSI : Willem de Kooning à la galerie des Aris: Tapisseries et peintures de Jean Bazaine au Musée d'art moderne de la Ville de Paris; Mület, l'Or des Scythes, Jacques Villon et la Colombie au Grand Palais; Brauner, les collections contemporatnes et Marquet au Musée national d'art moderne ; le Petit Bronze au musée Rodin; Le Corbusier au Musée des arts décoratifs et à la Fondation Le Corbusier; Kandinsky, galerie Dina Vierny; Tobey, galerie Darthea Speyer; Tom Phillips et Fexpérience de Neuenkirchen, à l'Arc.

**JACQUES BREL** 

JACQUES BREL Sa vie, ses chan-sons. Par Jean Clouzet. 200.000

exemplaires dėjà vendus.

MHOLOGIES

## **Arts**

### HITCHCOCK TRUFFAUT LE CINÈMA SELON HITCHCOCK Le meilleur ouvrage iamais écrit sur le cinéaste par un grand cinéaste

**EGHERS** 

MIC THÉATRE DES 2 PORTES

## LES MAUVAIS BERGERS

d'Octave MIRBEAU

🖿 CRÉATION LES ATHEVAINS 💳

PENTURE KITSCH OU RÉALISME BALZAC ÉLYSÉES - UGC MARBEUF - OMNIA BOULEVARDS - UGC ODÉON - LA CLEF - STUDIO MÉDICIS - STUDIO RASPAIL - PLAZA -CLICHY PATHÉ - LES 3 MURAT - LIBERTÉ BOURGEOIS. Par Aleksa Celevo novic. Album illustré. 200 pages **SEGHERS** 

### Au Théâtre de Dix-Heures à 20 h. 15 PATRICK FONT

CL Flécuter (LE MONDE). Le rire est colossal. > (NOUVEL OBSERVATEUR). < Il amuse beaucoup nos clients arabes. >

MON 08-35 - Places 15 F

## A PARTIR DE VENDREDI 12

Mise en scene ADAPTATION SCENIQUE CLAUDE CONFORTES 26, rue de la Gaîté,

AVEC JULIEN GUIOMAR BERNARD MENEZ ٣ CAROLE JACQUINOT MICHEL MULLER MED. 16-18

## LAUREL ET HARDY. Par Roland Lacourbe, Leur vie, tous leurs films 272 pages, 200 photos émouvantes **SEGHERS**

Le Parti Socialiste Ebilian et le Mon-vemant de la Cauche Révelutionnaire (MIR) organisent un GALA DE SOLIDARITÉ AVEC LA RÉSISTANCE AU CHILI

Jeudi 4 décembre à 20 b. 20 Palais des Sports avec Jeon-Louis Trintignant Serge Reggioni Colette Magny José Alphonso Maxims Le Forestier Paco Ibanez Daniel Viglietti et d'autres vedettes... Vente de billets aux Palais des Sports, Porte de Versailles FNAC Montparnasse, 138, r. de Remas FNAC Châtelet, 6, tod de Sébastopol FNAC Etelle, 26, avenus de Wagnas

2-4-5-6 Décembre Location: Théâtre et Agences et par téléphone 225 44 36 **BOB DYLAN** ÉCRITS ET DESSINS, Par Bob Dylan Édition bilingue, 448 pages.

SEGHERS THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES





CYRANO Verscilles - VAL COURCELLE Gif-sur-Yvette





L'OR DES SCYTHES. — Grand Palais, entrée avenue du Général-Elsenhower (231-81 24). Sanf mardi, de 10 h. à 20 h.; le mercredi jusqu'à 22 h. Entrée : 8 F. le samedi : 5 F. Jusqu'au 12 janvier.

JEAN - FEANÇOIS MULLET. — Grand Palais (voir ci dessus). (Entrée gratuite le 3 décembre.) Jusqu'au 5 janvier.

JACQUES VILLON. — Grand Palais, entrée Clemenceau (voir ci-dessus). Jusqu'au 15 décembre.

DIN SIECLES D'ART TCHEQUE ET SLOVAQUE. — Grand Palais, entrée Clemenceau (voir ci-dessus). Jusqu'au 15 décembre.

L'ART COLOMBIEN A TRAVERS LES SIECLES. — Petit Palais, avenue Winston-Churchill (265-12-73). Sauf mardi, de 10 h. à 17 h. 45. Jusqu'au 15 février.

LE BATEAU-LAVOIR. — Musée Jacquemart - André, 188, boulevard Haussmann (227-39-34). Sauf mardi, de 12 h. 30 à 18 h. 30. Entrée : 8 F. Jusqu'au 31 janvier.

VOYAGEURS AU NVI\* SIECLE. — Musée du Louvre, entrée porte Jaujard (280-38-26). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 17 h. Entrée : 5 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 5 Janvier. — Musée national d'art moderne, 13 avenue du Président-Wilson (723-36-53). Sauf mardi, de 10 h. à 17 h. 15. Entrée : 5 F. Jusqu'au 5 janvier.

EAOUL MICHAU. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11 avenuederne de la Ville de Paris, 11 avenuederne

17 h. 15. Entrée : 5 P. Jusqu'au
5 janvier.

EAOUL MICHAU. — Musée d'art
moderns de la Ville de Paris, 11, avenue du Président-Wilson (722-61-27).

Sauf lundi et mardi, de 10 h. à
17 h. 45. Entrée : 5 F (gratuite le
dimanche). Jusqu'au 30 décembre.

TOM PHILIPS. — A.R.C. 2 au
Musée d'art moderne de la Ville de
Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au
14 décembre.

UNE EXPERIENCE SOCIO-ECOLOGIQUE : NEUENKRCHEN.

A.R.C. 2 (voir ci-dessus). Jusqu'au
14 décembre.

EAN LAZZAGO PE SES ANGE.

14 decembre.

SAN LAZZABO ET SES AMIS. —

Musée d'art moderne de la Ville de

Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au

11 janvier. DESSINS D'ARCHITECTURE DE LE CORBUSIER. — Fondation Le Corbusier. 10, square du Docteur-Bianche (288-41-53). Sauf dimanche, de 10 h. à 18 h. Jusqu'à la fin décem-

BERNARD LAGNEAU, ileu méca-nist, n° 12. — Musée des arts déco-ratifs. 107, rue de Rivoli (280-32-14). Sauf mardi, de 12 h. à 18 h.; diman-che, de 11 h. à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 8 décembre (les groupes sont priés de s'inscrire en télépho-nant au 260-56-58).

LES PAPIERS PRINTS DE ZUBER.

—Centre de création industrielle, 107, rue de Rivoll. Jusque fin janvier. ARCHITECTURES MARGINALES AUX U.S.A. — Musée des arts décoratifs (voir di-dessus). L'exposition est complétée par un cycle de films et de conférences. Entrée libre. Jusqu'à la mi-janvier.

BOCCACE EN FRANCE : de l'humanisme à l'érotisme. — Biblio-thèque nationale, 58, rue de Riche-

BRASSENS

BRASSENS. Ses meilleurs textes.

Par A. Bonnafé.350.000 exemplai-

**SEGHERS** 

direction:antoine vitez

LE BALADIN

DU MONDE OCCIDENTAL

de John MILLINGTON SYNGE

Traduction
de François REGNAULT
Mise en scène
de Brigitte JAQUES

Décor et costumes de Jean-Pierre TESSIER

au STUDIO D'IVRY

21, rue Ledru-Rollin. Métro Mairie - d'Ivry.

Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche mat, à 16 h. Relâchs dimanche soir et lundi

672-37-43 \_

MYTHOLOGIES LEWHO'SWHODELAMYTHOLO-GIE Les dieux, les heros, les légen-des et les mythes: 450 illustrations.

**SEGHERS** 

théâtre des quartiers d'ivry

res déjà vendus.

lieu (296-62-62). Tous les jours, de 10 h. à 18 h. Entrée : 6 F. Jusqu'au 10 h. à 18 b. Entrée : 6 F. Jusqu'au
4 janvier.

ALEKRT MARQUET. — Orangerie
des Tuileries, jardin des Tuileries
(973-99-48). Sauf mardi, de 10 h. à
20 h. Entrée : 8 F: 5 F, le samedi.
Jusqu'au 5 janvier.

MALAE OVSEI : vingt ans de travail — Centre national d'art
contemporain, 11, rue Berryer (26748-84). Sauf mardi, de 12 h. à 19 h.
Entrée : 4 F. Jusqu'au 5 janvier.

CHARLES SIMONDS : demeures et
mythologies. — Centre national d'art

CHARLES SIMONDS: demeures et mythologies. — Centre national d'art contemporain (voir ci-dessus). Jusqu'au 11 janvier.

DELACROIX ET LES PEINTRES DE LA NATURE. — De Géricanit à Renoir, Musée Delacroix, 6, piace Purstenberg (033-04-87). Sauf mardi. de 9 h. 45 à 17 houres. Entrée : 6 F. Jusqu'au 20 décembra.

EEIC GRATE, sculptures récentes ; MAX WALTER SYANBERG, œuvre gravé. — Centre cultural suédois, il, rue Payenne (272-87-50). Tons les jours, de 14 h. à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 19 décembra. FEMINIE 75. Penimes peintres et sculpteurs. — Unesco. 7, place Fontenoy. Sauf dimanche, de 10 h. à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 5 décembre.

COULOT. ESTHER RESS. MEIS-

18 h. Entrée libre. Jusqu'au 5 décembre.
COULOT. ESTHER HESS, MEISTER. STEMPFEL. — Centre international de séjour de Paris, 6. avenue Maurice-Ravel (342-19-01). Jusqu'au 13 décembre. Du lundi au vandredi, de 10 h. à 19 h. — LES NOUVEAUTES DE L'EDITION CANADIENNE. — Centre cultural canadien. 5. rue de Coustantine (551-35-73). Jusqu'au 7 décembre. ART NOUVEAU. JUGENDSTIL. — MODERN STYLE. — Ecole nationale supérisure des beaux-arts. 11 bis, quai Maisquais. Sauf dimanche. de 10 h. à 18 h.; le samedi. de 10 h. à 18 h. jusqu'au 19 décembre. POTIERS DE SAINTONGE: huit siècles d'artisanat rural. — Musée national des arts et traditions populaires, 6, route du Mahatma-Gaméhi (722-07-41). Sauf mardi, de 10 h. à 17 h. Jusqu'au 12 mars 1976.

LETELLIER: REL-VAL, ANIMAUX LETELLIER: BRI-VAL, ANIMAUX ET NATURE — Maison de la chasse et de la natura, 60, rue des Archives (277-59-72). Tous les jours, sauf mardi, de 10 h. à 17 h. Jusqu'au 31 décembre.

GALERIES

KLOGE DE L'OVALE. Peintures et pastels du dix-huitième siècle fran-cals. — Galerie Callieux, 136, fau-bourg Saint-Honoré. Jusqu'au 20 dé-

bourg Saint-Honore. Jusqu'au zu qecembre.

ALECHINSKY - MAX BILL - MAX
EENST - HERNANDEZ BRAM VAN
VELDE - ZAO WOU-KI. - Galerie
de France, 3. faubourg Saint-Honoré
(263-69-37). Jusqu'au 31 décembre.
STEUCTURES TISSÉES 15. Galerie Sim-Paora, 15, rue EllenneMarcel Juaqu'au 20 janvier.

ALECHINSKY, BRAM VAN VELDE,
COURTIN, SAURA, vingt-quatre
estampes; ARMAN, MAX ERNST,
PAVLOS, MANRAY, cinq objets. -

LARTE

LENFANT

L'ENFANT ET LA CRÉATION ARTIS-

TIQUE. Par Noor-Zade Brener

Libérez l'imagination de vos enfants

GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES v.o.

GAUMONT MADELEINE v.f.

CAMBRONNE v.f.

GAUMONT BOSOUET v.f.

GAUMONT GAMBETTA v.f.

CYRANO Versuilles v.f.

Galerie I. Lemaigre-Dubreuil, 7. rue de Beaune (261-23-95). Jusqu'au 18 janvier. BVAIN, peintures; HOSSZU, muitiples. — Hôtel Méridien, 81, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Jusqu'au 4 ianyier. vard Gouvion-Saint-Cyr. Jusqu'au
4 janvier.
ATU.A. — Galerie Le Solcii dans la
tête. 18. rue de Vaugirard (03330-91). Jusqu'au 25 décembre.
BELLMER — Galerie FrauçoisPetit. 122. boulevard Haussmann
(522-21-49).
MARK BRUSSE. — Galerie
A.-Zerbib, 10. rue des Besuis-Arbs
(325-10-72).
JOSE CHARLET — Galerie de

A-Zerbib, 10. rue des Beaux-Aris (225-10-72).

JOSÉ CHARLET. — Calerie de l'Université (720-79-76), 52, rus de Bassano. Jusqu'au 30 décembre.

JO DELABAUT. — Galerie de l'Université (720-79-76), 52, rus de Bassano. Jusqu'au 30 décembre.

JO DELABAUT. — Galerie (277-15-12), Jusqu'au 20 décembre.

SONIA DELAUNAY : Tapisseries d'Aubusson et cuvres graphiques. — Galerie Denise-René. 198, boulevard Seint-Germain (222-77-57).

MARC DEVADDE. Péntures récentes. — Galerie G.-Piltzer, 38, rue de s Blancs-Monteaux (278-74-33). Jusqu'au 20 décembre.

ALEXANDRE DELAY. Images spéculaires. — Galerie Stadier, 51, rue de Seine (328-91-10). Jusqu'au 13 décembre.

ALEXANDRE DELAY. Images spéculaires. — Galerie Calerie Stadier, 51, rue des Besux-Aris (326-97-07). Jusqu'au 11 janyier.

FRANÇOISE GILOT. — Galerie Coard, 12, rue Jacques-Callot (228-99-73). Jusqu'au 31 décembre.

JULIO GONZALEZ : — Sculptures. — Galerie de Prance, 3, faubourg Saint-Honoré (285-68-37). Jusqu'au 31 décembre. — Dessins. — Ed. Carmen Martinez. 12, rue du Rod-de-Sicile (278-30-11). Jusqu'au 31 décembre.

ALAIN GUNST. — Galerie L. Durend. 19, rue Mayarine. Jusqu'au 13 décembre.

DOUGLAS JAMES JOHNSON.

DOUGLAS JAMES JOHNSON.
Peintures récentes. — Galerie Karl
Flinker; 25, rue de Tournon (325-18-73). Jusqu'au 6 décembre.
EANDINSKY. Dessins de 1886 à
1944. — Galerie Dina-Vierny, 35, rue
Jacob (250-23-18). Jusqu'à fin dé-cembre. victor Laks. Feuilles de pré-sence. — Galerie C. Colin, 23, quai de Bourbon (633-14-63). Jusqu'au 20 décembre.

ALAIN LESTIE. Œuvres récentes.
— Galerie de France, 3, rue du Fraubourg-Saint-Honoré (265-69-37).
Jusqu'au 31 décambre. LEVANTAL. Adien aux Halles. — Saleris de Nevers, 11, rue de Nevers 033-47-80). Jusqu'au 24 décembre.

(033-47-80). Jusqu'au 24 décembre.

MAITRES POPULAIRES BULGA.

RES. Peintures, gravures, objets
naifs. — Galerie Séraphine, 22, rue
de l'Odéon (633-49-24). Jusqu'au
31 décembre.

ANDRE MASSON. Exposition rétrospective. — Galerie de Seine
(323-32-18). Jusqu'au 6 décembre.

MESSAGIER. Gruves sur papier. —
Galerie Le Dessin, 43, rue de Verneuil (261-12-55). Jusqu'au 31 décemhre.

.EO FERRE LÉO FERRÉ. Sa vie, ses poèmes ses chansons. Par Charles Estienne **SEGHERS** 

**SEGHERS** CINÉMA ANDRÉ BAZIN 45 bis, rue de la Glactère (134)

BRIGADE

Un film de René GILSON 2 DÉBATS : Vendredi 5 décembre ovec Albert CERVONI

> Lundi 8 décembre avec René GILSON (Séances à 20 h. 30)

JULIETTE GRÉCO. Savie, ses chan-sons. Par Françoise Mallet-Joris et

SANDORFI, Peintures récentes. — Calerio Beaubourg, 5, ruo Pierre-au-Lard (277-37-92). Jusqu'au 15 décem-Lard (277-37-92). Jusqu'au 15 décembre.

STARITSKY. — Galerie C. Entié, 6, rue Bonaparte (323-16-49). Jusqu'au 17 décembre.

NICOLAS SCHOFFER. — Arteurial, 9, avenue Matignon (256-70-70). Jusqu'au 17 janvier.

SIMA. Peintunes de 1927 à 1971. — Galerie Point-Cardinal, 3, rue Jacob. Jusqu'à III décembre.

SUBIEA PUIG. Sculptures récentes. — Galerie Ariel. 140, boulevard Haussmann (227-12-09). Jusqu'au 24 décembre.

TANG. Diptyques. Encres de Chine.
— Galerie Nane Stero, 25, avenue de — Galerie Nane Stern, 25, avenue de Tourville (551-08-46). Jusqu'au 21 dé-

cembro.

MARK TOBEY. — Galerie Darthea
Speyer. 6, rue Jacques-Callot (63375-41). Jusqu'an 12 décembre.

FELIX VALLOTTON. — 41, rue de
Seine (328-45-87). Jusqu'au 20 décembre.
VISEUX, Sculptures et dessins.—
Galetie Attali, 189, boulevard SaintGermain (548-58-83), Jusqu'au 6 décembre.
ZOUM WALTER. 1902-1974.—
Galetie de Beaune, 5, rue de Beaune.
Jusqu'au 15 décembre.

PHOTOGRAPHIE NADAR PHOTOGRAPHE. Portraits d'artistes et de critiques. — Hôtel de Sully. 62, rue Saint-Antoine (587-24-14). Sauf mardi, de 11 heures à 19 heures. Entrée : 5 F. Jusqu'au 19 heures. Entrée : 5 F. Jusqu'au
4 janvier.
L'ATELIER NADAR ET L'ART LYRIQUE. — Musée de l'Opéra, entrée
rus Serfice. Saur mardt, de 11 heures à 17 heures. Entrée : 5 F. Jusqu'à
fin décembre.
WALKER EVANS. Quatre-vingts
photographies de 1529 à 1570. — Centre cultural américain, 3, rue du
Dragon (322-22-70). Jusqu'au 19 décembre.
COUPLES ET STILLS. Photogra-

cembre.

COUPLES ET STILLS. Photographies d'Adams Walter Löffler. —
Cour des Miracles, 23, avenus du
Maine. De 11 heures à 24 heures.

Jusqu'au 13 décembre.

MIROIRS DE CHORA. Photographies d'Eric Brissaud. — Galerie
Clos. 112 avenus de Fontainebleau. phies d'Eric Brissaud. --Clos, 112, avenue de Fontai AN Kremlin-Bieëtra.

LA MORT ET LA GLOIRE. Cinquante photographies de Christian
Louis. — Galerie Foci, M, rue de
Bezons, à Courbevoia.

EN BANLIEUE BOBIGNY. La vie et l'œuvre de Mantice Barel. — Conservatoire national, Jusqu'au 20 décembre. CHATENAY-MALABRY. Sculptures

CHATENAY-MALABRY. Scriptures rituelles d'Afrique (collection Saferis). — Cantre régional d'éducation populaire, l, rue du Docteur-Le-Savoureux. Tous les jours, de 10 h, à 19 h. Jusqu'au 5 janvier. COURBEVOIR. Jean-Baptiste Carpeaux, sa famille et ses amis. — Musée Roybet-Fould, 178, boulevard Saint-Denis (333-30-73). Tous les jours, de 14 h, à 18 h. Jusqu'au 15 janvier.

tion populaire, II, rue W.-Blumenthal (938-49-11). Jusqu'au 24 janvier.

MEUDON. Histoire du monde, de
Phomme des cavernes à l'homme de
la Lune. — Centre culturel, 2, rue
de l'Eglise (828-11-20). Sauf dimanche et lundi. Jusqu'à fin décembre.
CHATRAU DE MONTVILLARGENNE (Gouvieux). Tapisseries,
sculptures éclatées (Agam. Ciasia,
Grau-Garriga, etc.). — CREAR (657US-14). Jusqu'au 10 décembre.
VILLEPARISIS, Foire de l'estampe.
— Galeris du centre culturel muni-— Galeria du centre culturel muni-cipal, place Henri-Barbusse (427-05-05). Mercredi et samedi, de 14 h. à 19 h.; dimanche, de 10 h. à 12 h et de 14 h. à 19 h. Du 6 décembre au 15 janvier.

PROVINCE

PROVINCE

ARRAS. L'œfl en question. — Galerie Noroit, 6, rue des Capucines.
Jusqu'au 14 décembre.

MARCO\_EN-BARCEUL. Rugène Leroy, peintures scryliques et dessins.

— Galerie Septentrion (78-30-32).

Jusqu'au 7 décembre.

NICE. L'aquarella et le dessin angials. — Musée Chèret. Jusqu'au 7 décembre. — Léopoid Survage : exposition rétrospective. — Galerie 1/CEll de la tête.

BOUFFES BU NORD partir du 9, à 20 h. 3.

SAINT-OMER. L'orfèvrérie de

bre.
SAINT - OMER. L'orfèvrerie de
Saint-Omer du XIV - au XIX - siècle.
— Musée de l'hôtel Saudelin, 14, rus
Carnot (38-00-84). Jusqu'au 71 dé

Concerts

MONORY. — Galerie La Hune, 170, bouleverd Beint-Germain et 14, rus de l'Abbars (548-35-85). Jus-gu'au 25 décembre. MERCREDI 3 DECEMBRE SALLE GAVEAU (225-29-14) 21 h.: Orchestre et chorale P. Kuentz, so-liste J.-Ph. Collard (Bach, Haydn, Mozart). EGLISE DES BILLETTES, 20 b. 30: ou'au 25 décembre.

DANIELE PERRE. — Galerie Soleil,
30, rue de Miromesuli (265-00-66).

Jusqu'au 20 décembre.

POLIATCHES. — A.G.E.C.A. 177,
rue de Charonne. Les 5, 8 et 7 dé-EGIJSE DES BILLETTES, 20 d. 30: E. Reidsleek (Bach). THEATRE OBLIQUE (305-78-51) 21 h.: B. Woodward (Beethoven). SALLE PLEYEL (227-08-30) 21 h.: Cantores de Paris (Carmina Buraua).

PALAIS DES CONGRÉS (758-37-78)

2) h. 30: Orchestre de Paris, dir.

J. Delacôte, sol.: J. Norman (Berg.
Wagner, Mahler, Strauss).

MUSEE D'ART MODERNE, 22 h. 30:
Improvisations sur l'Impro 1.

JEUDI 4 DECEMBRE FACULTE DE DROIT, 21 h. : Orches-FACULTS DE DEOIT. 21 h.: Orchestre de Paris (Brahms, Strauss).

SALLE PLEYEL, 20 h. 30: Orchestre de Toulouse. Dir. : A Grumiaux (Mozart).

RADIO-FRANCE (studio 104) (224-33-61) 20 h. 30: Orchestre de chambre, dir. A. Girard (Constant, Zumaque, Hasquenoph, Carles) (Sous résérves).

THEATRE OBLIQUE, 21 h.: J.-F. Helsser (Liszt, Scriabine, Schoenbert, Albeniz).

MUSEE D'ART MODERNE, 22 h. 30: Improvisations sur l'Impro II.

VENDREDI 5 DECEMBRE SALLE GAVEAU, 20 h. 30: Y.-P. Tor-teller et M. de la Pau (Beethoven, Bach, Chostakovitch, Totteller). THEATRE OBLIQUE, 21 h.: J. Kroe-mer et J.-N. Crocq (Ives, Pousseur, Stockhausen, Grisey, Arrigo).

SAMEDI 6 THEATRE DE LA MADELEINE
(265-97-09), 17 h. : Orchestre de
chambre de Paris, dir. P. Duvauchelle (Vivaldi, Lejeune, Telemann,
Bach, Mozart).
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 17 h.: Orchestre national de Radio-France, dir. L. Maazel (Mahler).

SALLE DE L'ANCIEN CONSERVA-TOIRE, 21 h., jusqu'au 7 à 24 h. : Pierre Henry.

DEMANÇHE 7 THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 17 h. 45 : Orchestre Pasceloup, dir. G. Devos (Geralwin). CHATELET. 13 h.: Orchestre de chambre de Vivane, dir. Ph. Entremont (Mozart). SALLE PLEYEL, 21 h. : A. Ciccolini SALLE PLEYEL, 21 h.: A. Ciccolini (Ravel. Moussongs.7).

RADIO - FRANCE (studio 104).

20 h. 30: F. Robinson et B. Finnia, chant (Strauss, Debussy, Carter, Sibelius, Brahms).

THEITRE OBLIQUE, 20 h. 30: P.-Y. Artaud (Variese, Joivet, Huber, Denisov, Ferneyhough, Soegijo).

SALLE PLEYEL, 17 h. 45: Orchestre Lamoureux, dir. J.-P. Jacquillat (Mozorti.
NOTRE-DAME DE PARIS, 17 h. 45: E. Brethomé (Bach, Buxtchude, Haëndel, Brahms, Demessieux).

THEATRE D'ORSAY (548-65-90).

10 h. 30: E. Krivine, P. Lodéon, J.-C. Pennetier.

LUNDI 8 EGLISE DES BILLETTES, 20 h. 30 : E. Heidsteck (Bach).

SALLE PLEYEL, 20 h. 30 : A. Gorog (Beethoven, Schumann, Chopin, (Becthover, Schulath, Caopini, Ravel).

BAD10 - FRANCE (studio 105), 20 h. 30 : Trio & cordes français...

(Britten, Lesur, Tansman, Dvorak).

THEATRE DES CHAMPS-ELYSES, 20 h. 30 : L. Price et orchestre lyrique de Radio-France, dir. C.-F. Cillario (Mozart, Debussy, Verdi, Puccini)

MARDI 9

NARDI 9

SALLE GAVEAU, 20 h. 30 : Y.-P. et
P. Torteller, M. de la Pau (Brahma,
Ravel, Schuberti).

RADIO - FRANCE (studio 104).
20 h. 30 : Orchestre Philharmonique, Sol. V. Boukoff (Brahma).

SALLE CHOPIN-PLEYEL, 20 h. 30 :
T. Kramreiter (Bach, Scarlatti,
Rachmaninov, Scriabine, Stravinsky).

## Variétés-

Le music-hall

BOBINO (033-30-49) (D. soir, L.). 20 h. 45, mat. dim. à 14 h. 30 et 18 h. : Coluche. CASINO DE PARIS (874-28-22) (L.), 20 h. 45, mat. dim. à 14 h. 30 : Revus de R. Petit. COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES (339-37-03) (D. soir, L.), 20 h. 45, mat. dim. å 17 h. 30 : les Frères Incomes

ELYSEE - MONTMARTRE (606-38-79) (D.), 20 h. 45, mat. sam. à 17 h. : Histoire dosée. ESPACE TRIBUCHE, J., V., S. & 19 h. 45 : Chanson Off (groupe). FOLIES-BERGERE (770-02-51) (L.). 20 h. 30 : Jaime à la folie.

MOUFFETARD (336-(2-87), à 22 h. (jusqu'au 6) : Folklore argentin (Ada et Oscar Matus). OLYMPIA (742-25-49), le 3, à 21 h. 30 : Gilbert Bécaud. Le 4, à 21 h. 30 : Nicole Croisille, Pierre et Marc Jolivet. Le 6, à 21 h. 30, le 7, à 14 h. 30 et 21 h. 30, le 8, à 20 h. 45: Daniel Guichard.

TAVERNE DE L'OLYMPIA (073-53-50), les 4, 5 et 6 : Vinicius de Morses. PALAIS DES SPORTS (532-41-29), le 8, à 20 h. : Cat Stevens.

Les cabarets

ALCAZAR (633-64-94) (D.), 23 h. Paris-Broadway. CRAZY HORSE SALOON (225-69-69) 21 h. 45 et 0 h. 15 : Super-beautés MAYOL (770-95-08), (Mer.), 16 h, 15 et 21 h, 15 : Nu..., etc. TOUR RIFFEL (551-19-59), (D.) 20 h.: Copa Rio (groupe brésilien).

Pestivoi d'automne

THEATRE RECAMIER (548-53-81) (L.), 20 h. 33, mat. dim., à 16 h. 1'Œ1) de la tôte. BOUFFES DU NORD (250-28-04), à partir du 9, à 20 h. 30 : le Pavillon au bord de la rivière. CHAPELLE DE LA SORBONNE : Ani-mation plastique : le Grand Prisme (L.), de 13 h. à 22 h. Les chansonniers

CAVEAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45), 21 h., mat. dim., à 15 h. 30 : Ya du plus mal dans l'un peu mieux.
DEUX ANES (606-10-26) (mar.), 21 h.,
mat. dim., 5 15 h. 30 : Serre-vis compris.
DIX HEURES (606-07-48), 22 h. : Dix

La danse

PALAIS DES SPORTS, porte de Versalles (250-79-80), met., ven., sam., à 20 h. 30, sam., à 17 h., dim., à 14 h. 30 et 18 h. : le Ballet soviétique de Sibérie.
THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE (589-38-69), les 9 et 10, à 21 h. : les Compagnons d'Akati.
MUSEE GUIMET, le 4 à 20 h. 30 : Rajika Puri et K. Malavika.

A PARTIR DU 12 DÉCEMBRE





**PALAIS DES SPORTS** PORTE DE VERSAILLES 75015 PARIS Tél.: 250.79.80

L'A.L.A.P. (Agence Littéraire et Artistique Parisienne pour les échanges Culturels) et Les Spectacles LUMBROSO présentent :



PALAIS DES CONGRES PORTE MAILLOT 75017 PARIS Tél.: 758,27,78

**12 Décembre au 11 Janvier** 

### SOVIETIQUE ensemble officiel. BERIE **DE KRASNOIARSK**

28 Novembre au 11 Janvier

Mardis, mercredis, vendredis, samedis: 20 h 30 - Samedis: 17 h - Dimanches: 14 h 30 et 18 h - 25 décembre et 1" janvier: 18 h.

TARIFS LOCATION PAR CORRESPONDANCE Retournez ce bon au Palais. des Sports, Porte de Versailles 75015 PARIS accompagné d'un chèque bancaire ou postai 3 voiets établi à l'ordre

DATES du Palais des Sports. Joindre une enveloppe timbrée 2º chok ...... heure ........ à votre nom.

NOM: ..... ADRESSE: LOCALITE: ..... DEPt: ...... TEL: ...... PLACES: .... NOMBRE: .... PRIX: ..... -LOCATION OUVERTE TOUTES AGENCES-

**JAPONAISE** 

A LA RENCONTRE DE PARIS

mardis, mercredis, vandredis, samedis 20 h 30 e jeudi 18 et lundi 29 décembre 20 h 30 jeudis 25 décembre, 1er janvier et les dimanches 14 h 30 et 18 h • samedis 16 h 30

LOCATION PAR CORRESPONDANCE TARIFS ADRESSE:.... LOCALITE: ..... chèque bancaire ou postal DEPL: ..... TEL: ..... 3 voiets établi à l'ordre du C.L.P., Revue Japonaise. DATES PLACES:.... NOMBRE:.... Joindre une enveloppe timbrée à votre nom. PRIX:....

Les salles subventionnées

OPERA (073-15-59), les 3 et 6, à 20 h.: Don Glovanni; le 4, à 19 h. 30 : Soirés Roland Petit (la Loup, la Symphonie fantastique); les 5 et 9 (collect., étud.), à 19 h. 30 : les Contes d'Hoffmann ; le 12, à 20 h. 30 : Hommage à Bavei (ballets).

OPERA-STUDIO (742-59-69), les 3 et 6, à 20 h. 30 : Monteverdi. COMEDIE - FHANÇAISE, Théâtre Marigny (742-27-31), les 3, 5, 6, 7, 8 (abt F), 8 (abt C), 11, 12 et 13, à 20 h, 30, 7 et 14, à 14 h, 30 : Partage de midi; les 4, 10 et 14, à 20 h, 30, 6 (abt 3), 10 (abt bleu), à 14 h, 30 : Horace.

ODEON (325-70-32)) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. dim. à 16 h. : la Sonate des spectres. PETIT-ODEON (L., Ma.), 18 h. 30: Monsteur Teste (à partir du 4).

TEP (636-79-09) (J., D. soir, L.), petite salle, à 20 h. 30, mat. dim. à 15 h.: Fragments pour Guevara; la 4, à 20 h. 30: Dialogue d'auteurs; le 11, à 20 h. 30: Libre parcours variétés. — Grande salle, à 20 h. 30: Othello (à partir du 9); le 11, à 20 h. 30: Cinéma.

CHAILLOT (727-81-15), salle Gémier CHAILLOT (727-81-15), salle Gémier (D. soir, L.), 20 h. 30, sanf merc. à 19 h. 30, dim., à 16 h. ': Vingt-quatre heures; 20 h. 30 : Festival

THEATRE D'ORSAY

G.RENAUD BARRAULT

calendrier décembre

création

les nuits de Paris

de Réstif de la Bretonne

des journées entières dans les arbres

de Marguerite Duras

Harold et Maude

3º année

dimanche 14 15 h et 18 h 30

dimanche 28 15 h et 18 h 30

concerts "dimanche matin"

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30 |

20 h 30

20 h 30 i

20 h 30

18 h 30

10 h 30 |

10 h 30

10 h 30

10 h 30

15 h

15 h et 18 h 30

ieudi 11

jeudi 18

mardi 23

vendredî 5

dimanche 7

samedi 13

samedi 20

dimanche 21

mercredi 24 vendredi 26

samedi 27

mardi 30

mercredi 3

jeudi 4

jeudi 25

dimanche 7

dimanche 14

dimanche 21

dimanche 28

mardi 16

samedi 6

Jundi 29 mercredi 31

vendredi 12

mercredi 17

vendredi 19

Les salles municipales

Métier d'auteur.

THEATRE DE LA VILLE (887-35-39), les 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 13, û 18 h. 30 : les Mummenschanz; les 3, 6, 12 et 13, à 20 h. 50, les 7, 13 et 14, à 14 h. 30 : La guerre de Troie n'aurs pas lieu; les 4, 5, 9 et 16, à 20 h. 30 : Zoo.

Les autres salles

ANTOINE (208-77-71) (L.), 20 h. 30, mst. cim. à 15 h.; le Tube,

thes.
CENTRE CULTUREL 17 (227-68-81)
(D. L. Ma.), 21 h.: Kaly Grandi.
COMEDIE CAUMARTIN (073-43-41)
(J.), 21 h. 10, mat. dim. à 15 h. 10:
Boeing-Boeing. Boeing-Boeing COMEDIE DES CHAMPS - ELYSEES (359-37-03) (D. soir, L.), 20 h. 45, mat. dim. à 17 h. 30 : les Frères

Jacques. COUR DES MIRACLES (548-85-60) (D.), 20 h. 30 : Ella, ella et ella. DAUNOU (973-64-30) (J., D. solr), 21 h., mat. dim. à 15 h. : Morsieur Masure. Masure.

DEUX: PORTES (797-24-51) (J., D. solr), 20 h. 30, mat. dim. à 16 h. 30: les Mauvais Bergers.

EUGUARD VII (673-67-90) (D. solr, L.), 21 h., mat. dim. à 15 h.: Vieus chez moi, l'habite chez une coolne.

concert Ensemble 2 e 2 m lundi 15 20 h 30

PETIT ORSAY c'est beau

de Nathalie Sarraute tous les soirs 20 h 30 sauf dimanche et lundi lundi 29 à 20 h 30 matinées dimanche 18 h 30

l'ombre de Verdi sous les ormes de ma mère de Marc'O

tous les soirs 22 h 30 sauf dimanche et lundi matinées dimanche 15 h

musique et chants d'Amérique latine **Angel Parra** 

18 h 30

18 h 30

jeudi 4 vendredî 5 samedi 6

18 h 30 Daniel Viglietti Uruguey

mardi 16 18 h 30 mercredi 17 18 h 30 18 h 30 ieudi 18 vendredi 19 18 h 30

samedi 20 18 h 30 découpez ce calendrier il vous permettra de réserver vos places pour la date de votre choix ou théâtre 7, quai Anotoic France t6L : 548.65.90

ou dans les agences

du plano (le 3 : W. Malcusynski; le 4 : Y. Boukoff; le 5 : L. Hollo-way et J. Diéval; le 6 : Danseurs étoiles de l'Opéra; le 7 : Y. Bou-koff).

CHATELET (231-44-80) (D. soir, L.), à 20 h. 30, mat. sam. et dim., à 14 h. 30 : Valse de Vienne. 14 h. 30 : Valse de Vienne.

NOUVEAU CARRE (277-38-40). mer., sam. et dim., à 14 h. 30 st 17 h. :
Cirque Gruss. — (D. soir, J.). à
21 h., mat. dim., à 16 h. : Lucrèce
Borgia. — A 20 h. 45, maru. : Boirée
Baravah ; jeudi : Folk; ven. :
Hootenanny; sam. : Free Music;
lundi : Coure d'initiation au
cinéma et à la télévision; mardi :
Chansons; le 5, à 17 h. 30 : le
Métier d'auteur.
THRATRE DE LA WILLE (287-287-287).

ATELIER (606-49-24) (L.), 21 h., mat. dim. à 15 h. : l'Homme aux valises. ATHENEE (073-82-23) (D. soir, L). 20 h. 30, mat. sam. et dim à 15 h.: Lorenzaccio. 20 h. 30, mat. sam. et dim à 15 h.:
Lorenzaccio.
BIOTHEATRE, Opéra (073-54-74),
à partir du 9, à 20 h. 30 : Paul
Prébolst.
BOUFFES - PARISIENS (073 - 87 - 94)
(J.), 20 h. 45, mat. dim. à 15 h.:
la Grosse; le 4, à 21 h.: Récital
Mary Marquet.
CARTOUCHERIE DE VINCENNES. —
Théâtre du Soiell (808-87-63) (Mer.,
J., D. soir), 20 h. 30, mat. sam. et
dim. à 15 h. 30 : Pága d'or. —
Théâtre de la Tempête (328-36-36),
(D. soir, L.), 20 h. 30 : Héise?
Journal dansé. — Théâtre de
l'Aquarium (808-99-61) (D. soir,
L.), 20 h. 30, mat. dim. à 16 h.:
Ah Q.
CENTRE CULTUREL DU MARAIS
(272-73-52) (D. soir, L.), 21 h. 15,
mat. mer., sam. et dim. à 15 h.:
les Saltimbanques (jusqu'an 7);
les 3, 4 et 7, à 23 h. 30; le 6 à
19 h.: Soiell en bouillie; les Glothes.
CENTRE CULTUREL 17 (277-84-81)

copine. CARDÍN (265-97-80) (D., le S), 21 h. 30 : Ludwig, ou la liberté d'être fou. Le 4 à 21 h. : Rose des sables. Jusqu'au 6 : l'Arche

MOUFFETARD (336-02-87) (D., L.), 20 h. 30: Fenx de roullis (Jusqu'au 6).

A 22 h.: voir « Music-Hail ».

A partir du 9 à 20 h. 30: Grande Peur et Misère du III\* Reich.

NOUVEAUTES (770-52-76) (J.), 21 h., mat. dim. à 15 h.: les Deux Vierges.

EUVRE (874-45-52) (D. soir, L.), 21 h., mat. dim. à 15 h. et à 18 h.: M. Klebs et Rosalie.

OLYMPIC - ENTREPOT (783-87-42) (D.), 22 h. 15: A toutes les gloires de Prance (à partir de sam.).

PALACE (770-44-37) (D. soir. L.), 23 h. 30, mat. dim. à 18 h.: la Pyramide. (D. soir. L.), 20 h., mat. dim. à 15 h.: la Cape aux folles. La 6 à 14 h. 30 et le 3 à 20 h. 30: Rencontres du Palais-Royal (Tu seras critique: Grandeur et Servitude).

PLAIS ANCE (273-12-65) (D.), 20 h. 30: Moby Dick.

PORTE DE VERSAULLES. TRETERAUX DE FRANCE (742-79-00), le 3 à 19 h.: l'Ombre, par la Compagnie de la Salamandra.

POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97). (D.) 20 h. 30: 10: Capera d'Adullam.

RECAMIER (548-63-81), (L.) 20 h. 30: nat. dim. à 16 h.: l'EDI de la tate.

SAINT-GEORGES (878-63-47). (J., D. soir) 20 h. 30: mat. dim. à 54 h.: colin. à 16 h.: l'EDI de la tate.

tive.

SAINT-GEORGES (878-63-47), (J.,
D. soir) 20 h. 30, mat. dim. à
15 h. et 18 h. 30 : Croque-monsieur.

STUDIO DES CHAMPS - KLYSEES
(338-38-83), (D. soir, L.) 20 h. 45,
mat. dim. à 17 h. 30 : le Besoin
d'alliques

mat. dim. à 17 h. 30 : le Besoin d'allieurs.
STUDIO-TRIEATRE 14 (222-49-55), (D., L.) 20 h. 45 : Andromaque.
TERTRE (606-11-63) (D., L.)
20 h. 30 : Pinok et Matho (espaces carulvores); 22 h. 30 : Bétrospet-tive Aristids Bruant (dernière dim. 18 h. 30).
TRIEATRE CAMPAGNE PRESIERE (033-79-27) (D.) 20 h. 30 : C. Lara:

THEATRE CAMPAGNE PRESHERE

(032-73-27) (D.) 20 h. 30 : C. Lara;
22 h. : Zouc.
THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE (SSS-38-69) Cread Théstre (D., L.) 21 h. : Rashomon et
autres coutes (jusqu'au 5); à la
Resserre (D., L.) 21 h. : Mademoiselle Julle.
Voir également rubrique s danse ».
THEATRE D'EDGAB (226-13-66) (D.)
20 h. 30 : les Poings crispés dans
THEATRE D'EDGAB (226-13-66) (D.)
27 h. 30 : les Poings crispés dans
THEATRE D'ELTINCELLE, église
américaine (D.) 20 h. 30 :
Richard II.

THEATRE D'ORSAY (549-65-90), les

THEATRE D'ORSAY (548-65-90), Len' 3 et 4 à 20 h. 30 : Harold et Maude; les 5 et 6 à 20 h. 30, le 7 à 15 h. : Des journées entières dans les arbres.

11 : les 3, 4, 8, 6, 8 à 20 h. 30, le 7 à 18 h. 30 : C'est beau; (D. soir, L.) 22 h. 15, mat. dim. à 15 h. : l'Ombre de Verdi; les 4, 5. 6 à 18 h. 30 : Angel Parra.

THEATRE DE PARIS (874-30-44) à 15 h. : l'Ombre de Verdi; les 4, 5. 6 à 18 h. 30 : Angel Parra.

THEATRE DE LA PENICHE (205-49-39) (L.) 20 h. 30 : Un fairé peut en cacher un autre; 22 h. 30 : le Tambour allieur.

THEATRE DE LA PIAINE (842-32-25) (D. soir, L., mar.) 20 h. 45, mat. dim. à 17 h. : Shakespears.

THEATRE DE LA PIAINE (842-32-25) (D. soir, L., mar.) 20 h. 45, mat. dim. à 17 h. : le Chasseur français.

THEATRE 13 (589-65-99) du merc. au sam. à 20 h. 30, J. à 14 h. 30, dim. à 16 h. : l'Avare.

TRISTAN BEENARD (522-08-40) (D. soir, L.) 20 h. 45, mat. dim. à 17 h. : le Trislème Témoin.

TROGLOBYTE (222-93-54), merc., J., à 22 h. : l'Deconfortable.

VARIETES (231-03-92) (D. soir, L.) 20 h. 30, mat. dim. à 15 h. et 18 h. 30 : l'Autre valse.

Théatres de hamilieue

Théâtres de banlieue

BOULOGNE - BILLANCOURT (603-60-44), les 3, 4, 5 et 6, à 20 h. 30, le 7, à 15 h. 30 : L. Escudero. COLOMBES, M.J.C. - Théâtre (782-42-70), le 6, à 20 h. 30 : L'entrainement du champion avant la course. CRETEIL. Maison des Arts (899-90-50), le 4 à 21 h. : Carmen. Le 5, à 20 h. 30 : J. Benbourn, le 6 à 18 h.: Soft Machine, le 6, à 21 h. : Arnaud Dumont. EVEY, Agora, le 5, à 21 h., le 7, à 15 h.: Cirque J. Richard. GENNEVILLIESS, Théâtre municipal (793-21-63), V. S. et Mardi à 20 h. 45, dim. à 17 h. : La fol, l'espérance et la charité. ISSY - LES - MOULINEAUX, Théâtre (642-70-91), le 6, à 20 h. 30 : Werther. ther. IVRY, Studio des Quartiers (672-IVRY. Studio des Quartiers (572-37-43) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. dim. à 16 h. : le Baladin du mondé occidental.

SAINT-DENIS. Théâtre G.-Philipe (243-00-59), les 3, 5 et 6, à 20 h. 30, le 7, à 17 . : Figaro-ci, Figaro-là. Le 9, à 20 h. : la Jacassière.

SAINT-MAUR. Théâtre de la VIIIe, les 5 et 6, à 21 h. le 7, à 15 h. : l'Homme, la Bête et la Vertu. VERSAHLIES, Théâtre Montansièr (850-71-18), le 6, à 21 h. : le Tournant. Le 9, à 14 h. 15 et 17 h. 15 : l'Avare. nant. Le 9, à 14 h. 15 et 17 h. 15 : l'Avare. VILLEJUIF, Théâtre Romain-Rol-land (726-15-02), les 6 et 9, à 21 h. : Mort d'un commis toyageur. Le 7, à 15 h. : Raymond Devos. VITRY-SUR-SEINE, Théâtre J.-Vilar (630-80-20), le 5, à 20 h. 45 : Mala-kowsky. Le 9, à 20 h. 45 : la Ligne générale.

Les cafés-théâtres copine.

ESPACE CARDIN (255-97-80) (D., le
9), 21 h. 30: Ludwig, ou la liberté
d'être fou. Le 4 à 21 h.: Rose
des sables. Jusqu'au 6: l'Arche
de Noé.

ESSAION (278-46-42) (L.), 20 h. 30:
Billitis.

FONTAINE (874-74-40). A partir du
5 (Mar.), 21 h., mat. dim. à 15 h.:
Une sirène de l'oncie Sam.

GYMNASE (770-16-16) (D. solr, L.),

GYMNASE (770-16-16) (D. solr, L.), des sables. Jusqu'a...
des sables. Jusqu'a...
des sables. Jusqu'a...
des Noé.

ESSAION (278-46-42) (L.), 20 h. 30:

Billitis.
FONTAINE (874-74-40). A partir du
5 (Mar.), 21 h., mat. dim. à 15 h.:
les gens mouraient; ...
democratie est avancée.
LE RAR DU MARAIS (272-29-4E) (L.), 12
democratie est avancée.
LE BAR DU MARAIS (272-29-4E) (L.), 12
LES BLANCS-MANTEAUX (887-97-17)
S0 (L.) 45; Mart dim. à 15 h. et à
17 h. 30: is Cantatrice chauve.
La Leçon.
La 20 ft. 15, mat. clim. a 15 ft. cis.

17 h. 30 is Cantathee chauve.
La Leçon
Lu Cern Aire (225-57-23) (L),
20 h. 30 : Ce soir, on fait les poubelles. (D. soir, L.), 22 h. mat.
sam. et dim à 18 h. 30 : Sade.
MADRIEINE. (285-07-09) (Mer., D.
soir), 20 h. 30, mat. dim. à 15 h.
et à 18 h. 30 : Peau de vache.
MATHURINS (285-90-00) (D. soir,
L.), 21 h. mat. dim. à 15 h. et à
18 h. 30 : Antigone.
MICHEL (265-35-62) (Mer.), 21 h. 30,
mat. dim. à 15 h. 10 : Buos sur
canapé.
MICHEL (265-35-62) (Mer.), 21 h. 30,
mat. dim. à 15 h. 10 : Buos sur
canapé.
MICHEL (265-35-62) (Mer.), 21 h. 30;
MODERNE (374-94-28) (D. soir, L.),
20 h. 30 : Gog et Magog.
MODERNE (374-94-28) (D. soir, L.),
20 h. 45, mat. dim. à 15 h. : Hôtei
du lac (soirée réservée le 3).
MONTPARNASSE (226-89-90) (D.
soir, L.), 21 h. mat. dim. à 15 h. :
Félix Leclerc (prolongations); à
18 h. 30 : Chant profond de la Brétagne (Jusqu'au 6).
MOUFFETTARD (336-02-87) (D., L.),
20 h. 30 : Fenx de rouille (Jusqu'au 6).
MOUFFETTARD (336-02-87) (D., L.),
20 h. 30 : Fenx de rouille (Jusqu'au 6).
MOUFFETTARD (336-02-87) (D., L.),
21 h.: CAFE D'EDGAR (236-13-88) (D.),
22 h. 15 : Le Graphique de Boscop.
CAFE-THRATRE DE L'ODEON (326-43-38) (D.), 20 h. 45 : Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
Marie la Rose.
Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
Marie la Rose.
Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
1 h. : Opéra-Sapho; 22 h. 15 :
Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Opéra-Sapho; 22 h. 15 :
Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Marie la Rose.
Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Reseivant (236-73-83) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Marie la Marie la Rose.

Le FAMAL (236-73-68) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Marie la Marie la Rose.

Le FAMAL (236-73-83) (D.), 20 h. 45 :
Jacques le Fataliste : 22 h. 30 :
21 h. : Reseivant (236-73-83) (D.), 2

prisonal per GLEERT DE GOLDSCHAEDT et YVES ROBERT

PENYOR &

Cinéma,

de nuit, de m. coustant, l. aperrousar.

SAMEDI 6. — 15 h., Il était une fois
dans l'Ouest, de S. Leone; 18 h. 30,
Alphaville, de J.-L. Codard; 20 h. 30,
les Contes de la hune après la pluie,
de K. Minoguchie; 22 h. 30, programme non communiqué; 6 h. 30,
le Masque de Fu Manchu, de
D. Sharp.

DIMANCHE 7. — Docteur Mabuse,
de F. Lang; 18 h. 30, Cendres et
Diamanus, d'A. Wajda; 20 h. 30,
l'Homme qui en savait trop,
d'A. Hitchcock; 22 h. 30, Il était une
fois la révolution, de S. Leone (en
présence de l'auteur); 6 h. 30, les
l'Hunde Pu Manchu (1), de W. Whitney et J. English,
LUNDI 8. — Raliche.

MARDI 9. — 15 h., What Price
Glory, de J. Ford; 18 h. 30, les Mauvalues Rencontres, d'A. Astruc;
20 h. 30, Prisoner of Shark Island,
de J. Ford; 22 h. 30, le Bon. la
Bruté et le Truand, de S. Leone.

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU (All., v.o.) : Studio de la Harpe, 5-(U3-34-89). ALLEGORIE (Fr.) : Le Morais, 4-(273-47-86) (à 14 h., 15 h. 40 et (218-41-30) (8 14 h., 15 h. 40 cs 22 h. 10). L'ARBRE DE GUERNICA (Pr.) (\*\*): Omnia, 2° (231-39-38), Ls Clef. 5° (337-90-90), Studio Rospail, 14° (225-38-98), Studio Médicis, 5° (533-25-97), U.G.C. Odéon, 6° (325-71-98), U.G.C. Marbeuf, 8° (225-47-19). ATTILA 74 (Gr., v.o.): Ls Pagode, 7° (551-12-15). 7° (551-12-15). A RATAILLE DU CHILI (Chil., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18), 14-Juillet, 11° (700-51-13). BLACK MOON (Fr.) : La Pagode, 7º (551-12-15). LE CHANT DU DEPART (Fr.) :

BLACK MOON (Fr.): La Pagode, 7(551-12-15).

LE CHANT DU DEPART (Fr.):
Racine, 6° (633-43-71).

LA CHEVAUCHES SAUVAGE (A.,
v.o.): Paramount-Elysées, 8° (35949-34); v.f.: Paramount-Opéra, 8°
(073-34-37). Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17). ParamountMaillot, 17° (758-24-24). Boul'Mich,
5° (033-48-29).

CHOBIZENESSE (Fr.): Ambassade,
8° (399-19-08) jusqu'au 4, Berlitz, 2°
(742-69-33) jusqu'au 4, ClunyPalace, 5° (033-67-76). GaumontSud, 14° (331-51-16) jusqu'au 4;
à partir du 5: Marignan, 3° (35992-34). Français, 3° (770-33-83).
CHRONIQUE DES ANN E B 5 DE
BRAISE (Alg., v.o.): GaumontRive ganche, 6° (548-28-38). Elyaées-Cinéma, 8° (225-37-90). Hautefeuille, 6° (633-78-38), Caméo, 9°
(770-20-39). Gaumont-Convention,
15° (232-42-77). Clichy-Pathé, 18°
(522-37-41).

LA COURSE A L'ECHALOTE (Fr.):
Marignan, 8° (359-92-82), Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Caravelle,
18° (367-58-07) jusqu'au 4. Diderot,
12° (343-19-29). Murat, 16° (28899-75). Brooklyn, 10° (770-69-63).
Gaumont-Opéra, 9° (073-95-48); à
partir du 5: Clichy-Pathé, 18°
(522-37-41).

COUSIN: COUSINE (Fr.): Marignan,
8° (359-92-82): Gaumont-Gambetta
20° (797-02-74): MontparnassePathé, 14° (326-63-13); ClichyPathé 18° (522-37-41): Panthéon,
5° (033-18-04); Cluny-Palace, 5°
(033-18-04); Marigile, 9° (77072-86); Impérial, 2° (742-72-52);
Gaumont-Couvention, 15° (838277).

La DERNIERE TOMBE A DIMBAZA
(7°): Saint-Séverin, 5° (033-

UGC BIARRITZ VO . CLUNY EGOLES VO . ARLEQUIN VO

et maintenant: Enfin:

SACRE GRAL!

'LE FILM A CÔTE DUQUEL

BEN-HUR RESSEMBLE

A UN DOCUMENTAIRE'

CONSTIT 900 PAS CH PASSIGNE

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treise ans. (\*\*) aux moins de dix-huit ans.

La cinémathèque

MSRCBEDI 3 DECEMBRE. — 15 h., Laurel et Hardy; 18 h. 30, Gusule d'amour, de J. Crémilion; 20 h. 30, les Bas-Foads, d'A. Eurosawa; 22 h. 30, programme non commu-22 h. 30, programme non communiqué.

JEUDY 4. — Battements de cœur,
de H. Decoln; 18 h. 30; Ferever and
a Day, de R. Clair; 20 h. 30, 1s.
Cinquième Victime, de P. Lang;
22 h. 30, Galilée, de J. Lossy (en
présence de l'auteur).

VENDREDI 5. — 15 h., Fuhar, de
S. Nool; 18 h. 30, les Grandes
Manœuves de R. Clair; 20 h. 30,
Falstaff, d'O. Welles; 22 h. 30, Jeux
de nuit, de M. Zetterling; 0 h.,
Amongis II, de J.-N. Roy et J. Laperrousse.

Les exclusivités

Gaumont-Convention, 15 (828-42-27).

LA DERNIERE TOMBE A DIMBAZA
(Pr.): Saint-Séverin, 5 (933-50-91).

LE DROIT DU FLUS FORT (All., v.o.) (\*\*): Olympic-Entrepôt, 14 (763-67-42).

L'ENIGME DE KASPAR HAUSER (All., v.o.): Studio des Ursulines, 5 (933-39-19); U.G.C.-Marbeuf, 8 (225-47-19).

EA FLUTE ENCHANTÉE (Suéd. V.O.): U.C.C.-Biarritz, 8° (?23-69-23); U.C.C.-Odéon, 6° (325-71-08); Vendôme, 2° (973-97-52); v.f.: Bienvenue-Montparnasse, 15° (544-25-02).

GUERRE ET AMOUR (A., v. c.): Studio Alpha, 5° (633-39-47); v.f.: Paramount-Opéra, 8° (673-34-37).

34-37).

H. MUSIC (A., v.o.); Grands-Augustins, 6\* (633-12-13).

HESTER STREFF (A., v.o.); 14-Julilet, 11\* (700-51-13); Quintette, 5\* (033-33-40); U.G.C. - Marbeur, 8\* (225-47-19).

L'HISTOIRE D'ADELE H. (Fr.); Athéna, 12\* (343-47-48); Biarritz, 8\* (139-42-33); U.G.C. - Odéon, 8\* (335-11-08); Blenvenue - Montparnasse, 15\* (544-25-02).

HISTOIRE D'HOMMES (A., v.o.)

HISTOTRE D'HOMMES (A. v.o.) (\*\*): Biboquet, 8\* (222-97-23); Studio Galande, 5\* (623-72-71); v.f.: Hollywood-Boulevard, 9\*

HISTOIRE DE PAUL (Fr.) : La Clef, 5 (337-99-90). 

qu'au 4, Normandie, 8° (359-41-18).
Rez. 2° (236-83-93).
LE RETOUR DE LA PANTHERE
ROSE (A., v.o.): GaumontChamps-Elysées, 8° (359-04-67):
v.f.: Gaumont-Madalsine, 3°
(973-56-33). Gaumont-Bosquet, 7°
(551-44-11) jusqu'au 4. Cambronne,
15° (734-82-96). Gaumont-Gambetts, 20° (797-02-74) jusqu'au 4.
SAO BERNAEDO (Brés., v.o.): Olympic-Entrepôt, 14° (783-67-43).

FILM (A.), JEU (Fr.) : Le Beine (325-92-46), à 20 h. et 22 h.

FLIC STORY (Fr.) : Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Montparnasse, 15° (325-29-26), Wepler, 18° (327-59-72), Montparnasse-Puthé, 12° (327-69-74), Montparnasse-Puthé, 12° (327-69-74), Hautefoulile, 8° (633-79-38), Quartier-Latin, 5° (633-93-86), Gaumont-Governiou, 15° (633-93-67), Gaumont-Gambetta, 20° (737-02-74), Victor-Hugo, 16° (727-49-75).

Opéra, 9º (770-01-90).

L'INCORRIGIBLE (Pr.): U.G.C.Gobelina, 13º (331-06-19), Bretagne,
6º (222-57-97), Normandie, 3º
(359-38-33), Paramount-Maillot, 17º
(758-24-24), Paramount-Opéra, 9º
(073-34-37), Paramount-Montmartre, 18º (606-34-25), ParamountOrléans, 14º (580-03-75), Publicis
Saint-Germain, 6º (222-72-80),
Magie-Convention, 15º (628-22-64),
Rex. 2º (238-83-93).

L'INDE FANTOME (Pr.): Operation

Saint-Germain, 5° (225-72-59),
Magic-Convention, 15° (226-20-64),
Rex. 2° (236-83-53).

L'INDE FANTONE (Fr.) : Olympic,
14° (783-67-42).

INDIA SONG (Fr.) : Le Seine, 5° (325-92-46) à 14 h. 45 et 17 h. 15.
JANIS JOPLIN (A.) v.o. : Cinocha de Saint-Germain, 5° (633-10-52).

LE LIBAN BANS LA TOURNIENTE: Olympic-Entrepôt, 14° (783-57-42).

MILESTONES (A.) v.o. : Action-Curistine, 6° (323-83-78).

LA MORT D'UN GUIDE (Fr.) : Bonaparte, 6° (325-47-19).

INASEVILLE (A.) v.o. : Elysées-Point-Show, 8° (225-67-29). Elyl sées - Lincoin, 8° (326-121), U.G.C.-Marbeuf, 8° (325-37-77), Saint-Germain Studio, 5° (333-42-72) : v.f. : Saint-Lazare-Pasquier, 8° (337-56-16). Montparnasse-Pathé, 14° (326-68-13).

LES ONZE MILLE VERGES (Fr.) (\*\*\*) : Balzac, 8° (359-32-70), Montparnasse 83, 6° (544-14-27), Quintette, 5° (333-33-40), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).

PARFUN DE FEMME (Tt.) v.o. : Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14).

Quintette, 5° (333-35-40), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).

Gaumont-Convention, 18° (228-36-14).

Guintette, 5° (333-35-40), Prançais, 8° (770-33-88) [usqu'au 4, Saint-Lazare-Pasquier, 8° (387-35-45).

Concorde, 8° (339-35-40), Prançais, 8° (770-33-88) [usqu'au 4, Saint-Lazare-Pasquier, 8° (387-35-45).

Guintette, 5° (333-35-40).

POUE ELECTRE (Hong, v.o.) : Studio Git-le-Coru, 6° (387-35-45).

Culnot La VILLE SEVEILLE (Fr.) : Clichy-Pathé, 18° (522-37-41), us-qu'au 4, Normandie, 8° (359-41-18).

Ret. 2° (236-83-33).

LE RETOUR DE LA PANTHERE

Les films nouveaux

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE, film français de Jacques Routio, avec Jane Birkin
et Michel Piccoli. — Concorde,
3° (338-92-84); Mayfair, 16e
(525-37-06)-? Nations, 12° (34364-67); Cambronne, 15e (73442-96); Clichy-Pathé, 18° (52237-41); Lumière, 3° (770-81-84);
Montparnesse-Pathé 14e (52665-13), Fauvette, 13° (33156-86); Richeliau, 2° (23356-70); Gaumont-Sud, 13° (33151-16); Quintette, 5e (03335-40); Monty Python (S A C R R
GRAAL), film américain. —
V.O.: U.G.C.-Maybenf, 3e (22547-19); Cluny-Recoles, 5e (03320-13); Ariequin, 6° (548-62-25).
VERONIQUE OU L'ETE DE MPS
TREIZE ANS, film français de
Gaudine Guilmain. — Baisac,
3° (339-52-70); Hautefeuille,
6° (533-79-38); Capri, 2° (50811-69); Paramount-Catté, 14e
(326-59-34).
MONSTUR BALBOSS, f11m
français de Jean Marboeuf,
avec Michel Galebru. — Le
Clef, 5° (337-60-90); U.G.C.Marbeuf, 5° (238-40-90); U.G.C.Marbeuf, 5° (337-60-90); U.G.C.-

MA FEBIME EST UNE SORCIERE (Fr.) : Studio-Bertrand, 7. (783-64-66), à 20 h. 30. Les séances spéciales AMERICAN GRAFFITI (A., v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h LA CHINE (Fr.-It.-All.) : Le Seine, 5 (325-92-46) à 12 h, (sf dim.). LE DECAMERON (It., \*\* v.o.) : Lo Clef, 5 (337-90-90) à 12 h, et 24 h.

ES OF STAIN QUATRE DROMADAT-ES et LA SOLITUDE D'UN CHANTEUR DE FOND (Fr.) : Le Seine, 5 (325-92-46), à 12 h. 15 (sf dim.).

SHAMPOO (A., v.o.) : Murat, 169 (388-99-75), Biorritz, 89 (723-69-23), U.G.C.-Odéon, 69 (323-71-06); v.f.; U.G.C.-Cobelins, 139 (331-68-19), Rotonde, 69 (633-69-22), Halder, 99 (770-11-24).

SHAKESPEARR WALLAN (I. v.o.): Le Marais, 44 (278-47-86). v.o.): Le Marsis, 4\* (278-47-86).

LE SHERIFF EST EN PEISON (A., v.o.): Studio-Contrescarpe, 5\* (325-78-57). U.O.C. - Biarritz, 8\* (723-89-23), Nationa, 12\* (343-04-67), Roulin-Rouge, 18\* (608-34-25), Paramount-Opéra, 9\* (673-34-37), Fauvetto, 12\* (331-50-74), Caumont-Sud, 14\* (331-51-76), Paramount-Bastille, 12\* (343-76-17).

LE SECRETARES AUX MULLE ET UN TIROURS OU LE SUJET (Fr.): Le Marnis, 4 (278-47-89) (à 17 h 10, 18 h 50 et 20 h 50). TAS PAS 190 BALLES (Ang., v.o.): Elysées-Lincoln. 6 (339-36-14). Dra-gon. 6 (549-54-74). Bt-Germain-Village. 5 (533-87-39), 14-3uillet, 11 (700-51-13). 11° (700-51-13).

TANT QU'Y A DE LA GUERRE, YA DE L'ESPOIR (It., vo.): Studio J.-Cocteau, 5° (933-87-82).

LE TELEPHONE ROSE (Fr.): Lo Paris, 8° (339-53-39), Markvillo, 9° (770-72-87), Montparnasse - Pathé, 14° (328-85-13); jusqu'au 6: Hautefeville, 6° (833-73-38), PLM. Saint-Jacques, 14° (559-88-42).

Saint-Sacques, 14s (363-53-22).

LA TOILE D'ARAIGNEE (A., v.o.):
Saint-Germain-Huchette, 5s (633-87-59). France-Elysées, 8s (723-71-11), (v.f.) Maxéville, 9s (770-72-87), Clichy - Pathé. 18s (322-37-41).

Nations, 12s (343-94-67), Montparnasse-83, 6s (544-14-27). LES TROIS JOURS DU CONDOR A. TROIS JOURS DU CONDOR (A. v.o.) (\*): Ermitoge, & (359-15-71), Saint-Michel, 5\* (326-79-17), (r.f.) Rex, 5\* (226-83-93), Miramar, 14\* (326-41-02), Napoléon, 17\* (380-41-46), Mistral, 14\* (734-20-70), U.G.C. Giobelins, 13\* (331-96-19), Publicis-Matignon, 8\* (359-31-97), Magic-Convention, 15\* (828-30-64).

Magic-Convention, 15\* (628-20-64).

LE VIEUX FUSIL (Fr.): George V.

8\* (225-41-46), Paramount-Gobelins, 13\* (707-12-28), Mariysus, 2\*
(742-83-90), Passy, 16\* (258-52-34),
Paramount-Montpernasse, 14\* (22522-17), Paramount - Malliot, 17\*
(758-24-24).

LE VOYAGE DES COMEDIENS
(Grec, v.o.): Saint-André-desArts, 6\* (326-48-18), 3\* 12 h., 16 h.

et 20 h.

Les festivals

P. PASOLINI (v.o.): Acaclas, 17-(754-97-83). If h. 45: le Décamé-ron; 19 h. 45: les Mills et Une Nulls; 22 h. : les Contes de A HITCHCOCK (v.o.): Action La-tayette, 9° (878-80-50). Mer.: Psychose. LOSEY (v.o.) Bolte à films, 17° (754-51-50). 14 h. 05: Modesty Biaise; 16 h. 15: la Maison de poupées; 18 h. 20: Cérémonie secrète; 20 h. 15: le Messager; 22 h. 20: Une Anglaise roman-

tique. SERIE NOIRE D'ICI ET D'AILLEURS (v.o.) Boite à filma, 17° (734-51-50).

12 h. 10: le Privé: 14 h. 20: Fat
City; 16 h. 05: Nots sommes
tous des voleurs: 18 h. 15: Klute:
20 h. 20: le Trio infernal:
22 h 10: la Chair de l'orchidée.

BUSTER KRATON : Le Marsis, 4° (278-47-86), mer., Steamboat Bill Junior. GANSTER STORY (v.o.) : Olympic, 14\* (783-67-42), mer., Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia,

FRED ASTAIRE (v.o.): Mac-Mahon, 17 (360-24-81), mer., l'Entrepre-nant Mr. Petrov.

Les grandes reprises AFRICAN QUEEN (A., v.o.) : Action Lafayette, 9 (878-80-50) ; Action-Christine, 8 (325-85-78). Limelight (A., v.o.): Paramount-Odéon, 6º (325-59-83); Publicks-Champs-Elysées, 8º (726-75-23).

PANIQUE A NEEDLE PARK (A. \*\*
v.o.): La Clef, 5\* (337-90-90), å
12 h. et 24 h.

FAT CITY (A. v.o.): Saint-Andrédes-Arta, 6\* (326-48-18), à 24 h.

PHASE IV (A. \* v.o.): Luxembourg.
6\* (633-97-77), à 10 h., 12 h. et 24 h.

PORTIER DE NUIT (It. \*\* v.o.) : La Clef, 5\* (337-90-90), à 12 h. et 24 h. PSAUME BOUGE (Hong., v.o.) : St-André-des-Arts, 6 (326-48-18), & 12 h. 15 et 24 h. 15.

Cinema MAC-MAHON **FESTIVAL** FRED ASTAIRE GINGER ROGERS

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)





100 DEUTSCHE Symbol

GUSTA Lo Char 1.50 CHRISTA LUB

Symphonia mil 2737 CC: HECTO Symmetry  $\mathcal{F}_{\mathbf{x}_{m+1}},\dots,\mathcal{F}_{\mathbf{x}_{m+1}}$ 

M NOUVELLE Berg - Same  $\{V_{\theta_{H_{2}, \dots}}^{r}\}_{0 \leq r}$ JEAN-SEE 3193 413 2112 EN VENTE CO Drôle de grève qui n'émeut guère l'opinion.

Avec des faits inédits : pour singulariser leur action, les grévistes de T.D.F., tenus d'as-surer légalement trois heures quotidiennes

de programme minimum, interrompent une émission, cells de Michel Droit sur TF1,

à l'heure dite. 22 h. 15. Pour le personnel, le

conflit ressemble à une course contre la montre : ce qui ne sera pas obtenu le 31 décembre semble, aux yeux de beaucoup,

Au cours d'une assemblée générale qui a réuni des représentants de toutes les caté-

gories des personnels de radio et de télévision à la Bourse du travail, le mardi 2 décembre

à 14 heures, les dirigeants syndicaux, Marc Avril, secrétaire du SURT-C.F.D.T., et Pierre

Noguerra, président du S.N.R.T. (C.G.T.).

tions dans les différentes sociétés. « Il faut

constater que nous sommes peu nombreux à cette manifestation, a dit Marc Avril.

mais la dynamique unitaire que nous avons

voult démontrer existe. Autourd'hui arrive la deuxième phase du démantèlement. (...)

La réforme de la radio-télévision présente un caractère répressif. Cela se traduit par des

propositions (statuts ou conventions) qui

reviennent sur les droits acquis et qui don-

nent le pouvoir à nos patrons (...) » Rappelant l'échéance du 31 décembre, les

délégués syndicaux ont appelé le personnel

à s'unir dans la mesure où les points sur

lesquels portent les conflits étaient les mêmes dans toutes les sociétés (TF1,

Antenne 2, FR 3, Radio-France, S.F.P.).

ont fait le point sur l'évolution des négocia-

devoir être définitivement perdu...

## RADIO-TÉLÉVISION

## Cinéma en province

Les exclusivités

BORDEAUX. — L'Arbre de Guernica: Français (32-68-47); la Bête: Prançais (52-68-47); la Chevanchies: Français (52-68-47); la Chevanchies sauvage: Français (52-68-47); Cousina - Cousina -

10-59); le Vieux Pusil : U.G.C.Concorde (42-15-41). Lem (3467-63); U.G.C.-Part-Dieu (62-68-64).

MARSEILLE. — I.'Arbre de Guernien : Pestival Visux-Port (9022-77); le Châtimeat : Hollywood
(33-74-63), Odéon (48-35-16), Drive
in (64-16-69); la Chevauchée sanvage : K7 (48-42-79); la Course à
l'schalote : Pathé (42-14-65); Pessival Pasolini : Hollywood (3174-63); l'Histoire (l'Adèle H : Paris
(33-15-59); File sur le toit du
monde : K7 (48-42-79). Majestic
(33-32-32); l'Incarrigible : Odéon
(48-35-16), Hollywood (33-74-63);
Parium de famme : Pagnol (4934-79), Paris (33-15-59); Pariezmoi d'amour : Rex (32-82-57); la
Route de la violence : Pathé (4814-45); Royal Flash : Paris (3315-59); le Sauvage : Pagnol (4934-79), Rex (33-22-57); la Toile
d'araignée : Rex (32-82-57); pathé
(48-14-45); le Vieux Fusil : Odéon
(48-35-16), Hollywood (33-74-23);
les Trois Jours du condor : K7
(48-12-79).
NANCY. — File Story : Paramount
(24-56-33); le Sauvage : Gaumount
(24-56-33); la Toile d'araignée :
Pathé (24-54-31) : les Trois Jours
du condor : Paramount (24-58-33); nu
les Trois Jours du condor (2456-23); le Sauvage : Gaumount
(24-56-33); la Toile d'araignée :
Paramount (87-71-60) : File sur le
toic du monde : Securial (8810-12) : la Kermesse des aigles :
Monte-Carlo (87-22-95); Parfum de
femme : Concorde (83-39-88); le Sauvage :
Paramount (83-39-88).
RENNES. — La Course à l'échalote :
Ariel (79-00-56) : Full :
moi d'amour : Bretagne (3056-33) ; Phose IV : Zen (30-09-85); le
Sauvage : Paris (30-25-55);
le Sauvage : Paris (30-25-55);
le Sauvage : Paris (30-25-55);
le Sauvage : Paris (30-25-55);
le Sauvage : Trianon, la honze de
la jungle : Capitole (32-13-32);
les Trois Jours du condor :
Caumout (21-49-88); Parfum de
femme : Rio (31-22-11) ; le Sauvage : Trianon (62-87-84) ; Shampoo : Trianon (62-87-85) ; Parfum de
femme : Rio (31-22-11) ; le Sauvage : Trianon (62

• TF 1 ; LA GREVE SE POURSUIT CE MERCREDL A la Bourse du travail, le per-sonnel de la chaîne a refusé toute personnalisation des rému-nérations et a demandé la reconprogramme minimum. Ainsi, le journal de 13 heures n'a pas été diffusé sur les chaînes de radio et de télévision, mardi 2 décemduction des grilles de salaires O.R.T.F. Les négociations pro-gressent difficilement dans cette société, bien que la direction continue d'estimer que la convenbre. Seules, deux régions (les Ardennes et la Normandie) ont recu les informations habituelles de la mi-journée.

commue d'estimer que la conven-tion collective sera signée d'ici au 31 décembre. Les journalistes S.N.J., C.F.D.T. et F.O., réunis en assemblée générale le mardi 2 décembre, ont décidé de recon-duire la grève jusqu'au jeudi 4 décembre à 0 heure. ANTENNE 2 : LA GREVE A ETE SUSPENDUE.

Il semble que dans cette so-Il semble que dans cette so-ciété les négociations progres-sent plus facilement, même si la question de la concertation en matière de promotions salariales individuelles n'est toujours pas régiée. La direction d'Antenne 2 discute en ca moment les grilles de salaires qui, selon elle, pour-raient être acceptées par les syn-dicats et par la commission interministérielle des salaires. Dans les instances de concerta-Dans les instances de concerta-tion, les délégués du personnel auraient un rôle essentiel Là aussi la direction soniaite la signature de la convention avant Noël.

• FR3: LA GREVE EST RE-CONDUITE

Les négociations semblent plus difficiles à mener sur cette chaîne, la direction n'ayant prévu sucune concertation pour les promotions salarisles. L'intention de la direction est cependant de conclure ayant l'échéance du 31 décembre. L'autre point liti-31 décembre. L'autre point lita-gieux concerne la polyvalence des fonctions, sujet d'inquiétade pour les syndicats. « Notre inten-tion, dit la direction de FR 3, est de redéfinir les fonctions en défi-nissant la polyvalence et en la limitant. » Les discussions entre les syndicats et la direction se recursitient ca mercradi. vent ce mercredi.

• RADIO-FRANCE : LA GREVE CONTINUE.

Les négociations évoluent assez aisément en ce qui concerne les aisément en ce qui concerne les journalistes et les agents. Mals le nouveau règlement de travail des musiciens et des choristes suscite de violentes réactions. Les dismessions entre les musiciens et et discussions entre les musiclens et cuscussions entre les musiciens et la direction devraient aboutir à l'élaboration d'un système de contrôle beaucoup moins arbi-traire (le Monde du 3 décembre). controle desticote hours at traire (le Monde du 3 décembre). D'autre part, les musiciens craignent l'institution d'une polyvalence des fonctions et une certaine déqualification lors de la création du nouvel orchestre philharmonique (cent trents-huit exécutants) résultant de la fusion des trois formations de l'O.R.T.F. (philharmonique, lyrique et de chambre), qui devralent cependant conserver des activités spécifiques. La direction estime que le nouveau règlement des musiciens et des choristes permettrait une meilleure organisation économique a vec les moyens alloués.

• S.F.P. . LE S.U.R.T.-C.F.D.T. A SUSPENDU LA GREVE.

Le direction et les syndicats de-vraient se rencontrer ce mercredi. Les négociations semblent pro-gresser plus vite qu'ailleurs dans cette société, mais non sans dif-

 T.D.F. , LA GREVE DES AGENTS C.F.D.T. A ETE RE-CONDUITE POUR VINGT-QUATRE HEURES.

Le personnel de TDF s'inquiète toujours de ne pas voir paratine son statut. À ce sujet, une pétition signée par le personnel C.G.T. et C.F.D.T. a été adressée à M. Rossi, secrétaire d'Etat, porteparole du gouvernement, ce mer-credi 3 décembre.

Bien que les négociations semblent pro-gresser différemment dans les sociétés, trois questions ne sont toujours pas résolues : les syndicais redoutent une baisse des revenus d'environ 12 % pour toutes les catégories, réclament une garantle de carrière salariale uniforme à partir de l'intégration, et l'opposent au refus de concertation avec les délégués du personnel pour les promotions salariales individuelles. A l'issue de cette nesemblée à la Rousse du travail, le personnel n'a pas vôté la reconduction de la grève générale. Cependant, des assemblées générales sont prévues, ce mercredi 3 décem-

LES CONFLITS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE L'O.R.T.F.

bre, dans chaque sociélé de radio et de télépision nour décider de l'action à mener. D'autre part, on s'inouiète ici et là de la lenteur avec laquelle les négociations évoluent dans les différentes sociétés. C'est ainsi que M. Le Tac, député U.D.R. de Paris, rapporteur du budget des sociétés issues de l'O.R.T.F. devant l'Assemblée nationale, souligne, dans une question écrite adressée au premier ministre, que ces négociations a n'ont été engagées qu'en septembre de cette année, ce qui est bien tardif s. M. Le Tac signale d'autre part que e les proposi-tions faites au personnel semblent remettre en cause, contrairement aux dispositions de l'article 25 de la loi, les avantages acquis en matière de salaire par les agents de l'ex-O.R.T.F. (...) ». Enjin, selon M. Le Tac, « l'autonomie de négociation des sociétés est compromise par le commis-sion interministérielle de coordination des

L'exercice de la grève à T.D.F. complique la règle du jeu du

chaine a

demande une prolongation des négociations

années-là, de Michel Droit), dont La cahier des charges prévoit en effet, qu'en cas de grève, la société de diffusion a l'obligation d'assurer seulement trois heures de programme par jour. Les émis-sions de la solrée ont été pour cette raison interrompues à 22 h. 15. La victime de cette interprétation stricte du « minimum » a été, sur la première chaîne, un documentaire (Ces

nistre « s'il n'a pas l'intention de prévoir un délai supplémentaire pour la négociation de ces conventions ». S'inspirant de l'exemple donné par la di-

M. Le Tac demande donc au premier mi

rection de l'et-O.R.T.F., qui avait noté ses journalistes au moment de la dissolution de l'Office, les syndicats S.N.J., C.F.D.T. et F.O. des journalistes de TF 1 ont publié un communiqué, où ils donnent à leur tour leur opinion sur le « libéralisme » de leur direction. « Vingt points essentiels figurent dans les conventions collectives, négociées dans les

quatre sociétés de télévision issues de l'O.R.T.F., dit ce communiqué. En attribuant un point à la question sur laquelle les directions ont répondu favorablement aux demandes des syndicats, un demi point aux questions encore en suspens, mais qui peu-vent recevoir une solution, et zéro point à un refus formel, le classement est le suivant: A 2, 14/20 ; Radio-France, 10,5/20 ; TF 1, 8,5/20 ; FR 3, 4,5/20.

» Les journaux fabriqués par les journalistes de TF 1 ont la meilleure audience de toutes les chaînes de télévision. Aujourd'hui, l'attitude intransigeante de la direction en matière de concertation risque de briser net cet essor. L'illogisme de cette démarche conduit les syndicats de journalistes de TF 1 à se demander s'ils ne sont pas victimes des agissements d'un mystérieux chef d'orches-tre clandestin, dont l'autorité apparaîtrait comme supérieure à celle des présidents de

la diffusion avait été maintenue après le film de la soirée, l'émis-sion avant été interrompue douze minutes avant la fin. Michel Droit s'est plaint, dans un communiqué, que la direction de TF1 n'ait pas reporté cet épisode de sa chronique historique à une date ultérieure. Ue nouvelle dif-LES PROGRAMMES

### . Le Monde » public ious les samedis, numéro daté du dimanche lundi, un supplément radio - télévision avec les programmes complets de la semaine.

MERCREDI 3 DECEMBRE

Un programme minimum est diffusé sur TF 1, FR 3 et Radio-France ; les programme d'Antenne 2 (donnés sous réserves) devraient être interrompus vers 22 heures en raison de la grève à T.D.F.

CHAINE I : TF T 20 h. 30, Film: «la Charge victorieuse», de J. Huston (1951); avec A. Murphy, B. Mauldin,

La réhabilitation d'un déserteur pendani la guerre de Sécession, mais en même temps une dénonciation par John Huston de l'inantié de la guerre.

22 heures, Documentaire : Recherche d'un

homme (2º partie : la Brèche). De J.-Cl. Bringuier et H. Knapp (sous réserves).

CHAINE II (couleur) : A 2 20 h. 30. Série : Mannix (Longue sera la nuit); 21 h. 30, Magazine d'actualités : C'est-à-

CHAINE III (couleur): FR 3 20 h. 30, Western : Terre damnée (1951), de J. Farrow, avec R. Millaud et H. Lamarr. Au lendemain de la guerre de Sécession, les nordistes de Coppertoun interdisent aux sudistes de tirer bénéfice du cutore de leurs mines. Ces derniers font appel, pour défendre l'un de leurs convoix, à un tireur profession-nel, ex-colonel sudiste évadé.

## JEUDI 4 DÉCEMBRE

ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE M. Valéry Giscard d'Estaing prononce en début de soirée (vers 20 heures probablement) une allocution consacrée aux collectivités locales et aux responsabilités locales, retrans-mise sur TF 1, A 2 et les principales stations de

radio. Relais différé vers 22 heures sur FR 3. CHAINE 1 : TF 1 20 h. 30, Série : Shaft ; 21 h. 40, Magazine d'actualité : Satellite.

Allemanus 75 ; l'Angola. 22 h. 55, Allons au cinéma, d'A. Halimi ; 23 h. 25, IT 1 dernière.

CHAINE II (couleur): A 2 20 h. 30, Théatre : - la Passion d'Anna Karenine », de G. Arout d'après Tolstol. Mise en scène M. Tassencourt. Réal. Y.-A. Hubert. Avec J. Topart, L. Tcherina, Cl. Titre, 22 h. 40, Vous avez dit bizarre, de M. Lancelot : 23 h. 40, Journal de l'A 2,

CHAINE III (couleur): FR 3 20 h. 30, Un film, un auteur : « Lumière sur la piazza -, de G. Green (1982). Avec O. de Havilland, R. Brazzi, Y. Mimieux, G. Hamilton. Une jeune Américaine, qu'un occident d'enfance a laissé mentalement retardés. tombe amonrouse d'un jeune Italien, su cours d'un séjour à Florence. Sa mère se demande et elle dott révéler la vérité ou laisser jaire un mariage qui rétablira, peut-être, son fontifice de la conficient de la confici

22 h. 10, FR 3 actualités. FRANCE-CULTURE

20 h., Poésie ; 20 h. 5 c Herdware et Insinuation », de M. Larit, avec M. Bouquet, D. Ivernet N. Berentin, réalisation G. Peyrou ; 22 h. 33, Lea fictions contemporaines, leurs enleux, par L.-C. Striacq et P. Boyer ; 23 h., De la nuit ; 23 h. 50, Poésie.

FRANCE-MUSIQUE

.

### 2707 082 (coffret de 2 disques) Symphonie n° 5 - Kindertotenlieder CHRISTA LUDWIG 2707 081 (coffret de 2 disques) - 3370 006 回

HERBERT von KARAJAN

l'Orchestre

Philharmonique de Berlin

et

### \* HECTOR BERLIOZ Symphonie Fantastique Nouvel enregistrement

SUR DISQUES

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Symbole de qualité

**GUSTAV MAHLER** 

Le Chant de la terre

Rückert-Lieder

CHRISTA LUDWIG - RENÉ KOLLO

LA NOUVELLE ÉCOLE DE VIENNE Berg - Schænberg - Webern "L'enregistrement de l'Année" (Prix patronné par la Revue DIAPASON) 2711 014 (coffret de 4 disques)

## JEAN-SEBASTIEN BACH

Messe en si mineur 2709 049 (coffret de 3 disques) - 3371 012 🖾

EN VENTE CHEZ VOTRE DISQUAIRE



### AU CHIEN QUI FUME 236-07-42 33, r. Pt-Neuf, 1=. F. lun. soir ● BOFINGER 272-87-82 5, rue de la Bastille, 4º F. dim. Déjeuners. Diners. Soupers jusqu'à 2 h. du matin. Banc d'huitres. Spécialités. Plats du jour. Purking facile sur place. Fois canard. Brochettes de moules. Chu à la broche. Côte de bœuf. Selle de gigot, Boudin pommes en l'air, Tarte chande sux pommes. Profiterolles au chocolat. MENUS : 45,50 et 50 P. AU CHARBON DE BOIS LIT. 87-04 10, rus du Dragon, 6° F. dim. « L'ambassade gourmande du BRESIL » en plein Saint-Germain-des-Près. Jusq. 2 h du mat. Crevettes en mariage, Ximxim, Feljouda, etc. GUX 6, rue Mabillon, 6°.\_ PIZZA PINO Carrefour Odéon 113, hd Saint-Germain, 75007 Paris 15 fameuses plusa à partir de 8 F., les mailleures spécialités italiennes dégustées avec le Chianti Melini, de succulentes glaces maison à part. de 8 F. Ambiance italienne. Ouv. tous les jours apr. le spectacle. FLORA DANICA ELY. 20-41 142, Champs-Elysées, 8° T.l.jrs De midi à minuit dans ses jardins. Spéc. Danoises et Scandinaves. Assistte de hors-d'œuvre danois. Festival du Saumon. R. PLEGAT, LA WESTPHALTE 8, av. Fr-Roossvelt, 8- ELY. 91-20 De midi à 2 h. du matin. Ses « Diners 1900 ». Spèc. du Rouergue et Périgord. L'omelette Brayauda. MENU 39,80. Vin à disc. Serv. comp. Dans le calme de ses vieilles vottes. Spécialités régionales. Soupe de poissons, terrines maisons, vins du terroir an pichet. TROU DANS LE MUR OPR. 66-63 23, bd des Capucines, 9º F. dim. LE MIKADO Jusq. 2 h. mat. Tij. S5, bd Rochechouart, 9, TRU. 74-53 Dans le cadre 1930, entièrement rénové, d'une Brasserie réputée, une carée de grande classe à partir de 50 F. Club privé au sous-sol. FLO PRO. 13-59 63, rue Fg-Saint-Denis, 10° F. dim. La plus pittoresque brassetis de Paris. Ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Ses spécialités. Son Fois gras frais galés au Riezling. 17 P. LE BOCK LORRAIN 208-17-28 27, bd Magenta, 10° et 203-23-44 Spécialités Lorraines - MENU gastronomique à 22 F. Vin et Service compris. Grillades au Feu de Bois. Salons de 10 à 100 converts. Gratin orabes. Homard grillé. Ecrevisses flambées. Canard au cidre. Poulardes morilles, Piateau de fromages. Salada. Glace et pâtisseries maison. 50 à 90 F. Souper aux chandalles dans vieille cave Louis XIII. LES VIEUX METIRES 588-90-03 13, bd Auguste-Rianqui, 13° F. lun. VIA BRASIL 538-69-01 11 10, rus du Départ, 15° Tijrs Déjeuners. Diners. Soupers sarvis jusqu'à 1 h. du matin. Cuisine tropicale : crevettes à la Bahianaise. Faljosda. Ouvert tous les jours. Fole canard. Brochettes de moules. (Euf à la broche. Côte de bœuf. Selle de gigot. Boudin pommes en l'air. Tarte chaude aux pommes. Profiterolles au chocolat. MENUS : 45,50 à 50 F. AU CHARBON DE BOIS 288-77-49 10, rue Guichard, 16° F. dim. Terrine de Merles (Corse) 22 F (2 pers.). Gambas flambées « Faul et France » 20 F. Baguette Fruits de Mer 19 F. Bro PAUL et FRANCE WAG. 04-21 27, avenue Niel, 17 Auberge relais gastronomiqua. Cadre rustiqua. Cuisine particulière-ment solgnée. Orchestre samedi soir et dimanche en matinée. Sa cave renommée. Ses spécialités culinaires. Réveillons. Mariages. Banquets. I.A CHAUMIERE: 430-73-22 • Mainoue par Villiers - sur - Marne, route nationale 303. Pare, T.Ljrs 🌒 Ambianca musicale 📕 Orchestre \* Spectacle en scirée P.M.R. : prix moyen du repas

## Les insurgés du café Chanet

Rasteau (Vaucluse). - Il était une fois un village qui ne voulait pas disparaitre. Ce n'était pas encore l'agonie, mais, insidieusement, un sang mort commençait à courir dans ses veines. Malgré le solell de Provence et un petit vin corsé dont il t<del>irait</del> sa richesse, le froid l'engourdissait peu à peu. Un jour, de son bureau du chej-lieu de département, un inspecteur d'académie voulut supprimer une classe. Une sculement mais une sur trois. Ce fut la révolte. La résistance s'organisa, une idée germa. Elle aurait pu tout sauver, mais la machine administrative était en route. ruminent leur rancceur et préparent leur revanche.

La route des princes d'Orange passe juste en bas. Vaison-la-Romaine est à 10 kilomètres à peine. Les contreforts des Alpes, dominés par le Ventoux, cernent, à l'est, l'horizon. A l'ouest, c'est la plaine, nappée par l'automne d'un camaïeu ocre rouge. Agrippé à flanc de côteau, Rasteau, six cents ames, refuse la mort lente. Un « pays » de vin, de vignes et de viticulteurs, où l'on boit sec et

parle haut.

Au café Chanet, sur la place
bordée de platanes, le patron, un

« rouge », râleur et futé, grand
coureur de gibier, verse le pastis
et réchauffe contre le M.R.P. des querelles étaintes depuis quinze ans. A midi sonnant, l'aleule, qui trousse à l'occasion des can-soun (1) en provençal, met la table pour servir un ragoût lon-guement mijoté qui fleure l'ail et le romarin.

le romarin.

De l'autre café, un peu en contrebas, dont le maire, un « modéré », ne dédaigne pas de pousser déré », ne dédaigne pas de pousser la porte, on lurgne avec circonspection « ceux d'en face ». D'un côté, donc, les communistes — un communisme à la Peppone, — quelques socialistes màtinés de radicalisme, un peu « bouffeurs » de curés, retors et prompts à dénoncer les « ils » : « ils » vont encore augmenter les impôts, « ils » sont incapables de résoudre la crise... De l'autre, une nébula crise... De l'autre, une nébu-leuse que quelques hectares de vigne en plus et l'ordre éternel des champs font pencher du côté de la majorité.

(1) Chansons.
(2) Ecole au grand air, Rasteau, 84110 Vaison-la-Romaine.

M. Poniatowski à Gergy - Pontoise

« MORT AU TYRAN!»

A Cergy-Pontoise, entre la préfecture du Val-d'Oise et les bâtiments de l'ESSEC (Ecole supérieure des sciences économites et commerciales), est installée une plate-forme d'atterrissage pour hélicoptères.

Il y a quelques jours, le vendredl 28 novembre, ve rs 10 heures du matin, l'arrivée peu discrète de M. Michel Ponis-towski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, élu du départe-ment, avait attiré aux fonêtre de l'école de nombreux élèves.
A peine le ministre avait-il quitté l'héliport qu'un inspecteur des Renselgnements généraux apostrophait le directeur général de l'ESSEC, M. Gübert District et l'est de l Ollivier : « Vos étudiants ont créé un grave incident. Ils ont crié : « Mort au tyran i »

Une certaine effervescence règne en ce moment à l'école, où une campagne électorale est ou une campagne electorine est en cours pour le renouvellement du bureau des élèves ; l'une des listes en présence est baptisée « l'antirouille ». Mais, tout de même, de là à s'en prendre sur ce ton à M. Poniatowski...

Enquête faite, il est appara que les tenants de la liste en cause, salsissant l'occasion de se faire un peu de publicité, scan-dalent « Votez antirouille! ». caient à voiez antronne : ». Ce qui, entendu par le représen-tant des Rensriguements géné-zaux, évidemment sans idée préconque, était devenu bizar-rement «Mort au tyran ! ». De notre envoyé spécial

Juste en face du café Chanet, de l'autre côté de la place où rôde le mistral, l'école. Blanche. pimpante, refaite à neuf il y a

cinq ans.

C'est en décembre 1974 que les menaces se sont précisées. Depuis plusieurs années, le nombre d'élèves baissait, se rapprochafti inexorablement du seuil fatidique de cinquante-six, au-dessous duquel une des trois classes risquait d'être supprimée. Sentant venir le danger, la directrice de l'école, Mme Andrée Leyraud, a-t-elle « gonflé » artificiellement les listes, comme le suggère, à demi-mot, l'inspecteur d'académie ?

Des petits

laminés par des gros A la tête de son école depuis trente ans, petite, grisonnante, animée d'une ferveur retenue, animée d'une ferveur retenue, elle s'en défend passionnément. Cependant, l'épisode va peser lourdement sur la suite des événements. Per su a dé qu'on a cherché à le flouer, l'inspecteur passe en avril une journée entière à Rasteau, épluchant — fait rarissime — un à un les dossiers d'inscription. Le verdict tombe sans appel : cinquante – trois élèves.

Vue d'Avignon, le chef-lieu de département, l'affaire parait bien mince. Des classes fermées, il doit y en avoir près de quinze dans le Vaucluse. Mais les gens de Rasteau vont opposer au rouleau compresseur des circu-laires officielles une résistance étonnante. Menée par la directrice et une poignée de parents d'élè-ves, la révolte gagne le café Chanet, puis, sans distinction d'étiquettes, le village tout entier. Sur le bureau de l'inspecteur d'académie, le dossier Rasteau commence à s'épaissir : pétitions, lettre au président de la Répulettre au président de la Répu-bilque, à son épouse, au ministre de l'éducation, question écrite d'un député de l'opposition, arti-cles dans la presse locale. Tout l'arsenal des « petits » laminés par les « gros » est déployé pour faire échec au verdict.

Une classe qui ferme, un insti-tuteur qui s'en va, ce n'est pour-tant pas le diable. A Rasteau, ce départ a sonné comme un aver-tissement. Incrédules, les Rasiellains ont senti que, cette fois, le mal les avait atteints à leur tour. Déjà, les premiers symptômes s'étaient manifestés. Le premier, le curé avait fermé son presbytere. Puis le percepteur était parti. Et le notaire. Enfin la régle, point de passage obligé des transactions sur le vin. Aujourd'hui, l'école. Demain, sans doute, la poste. Après-demain 9

Achamement

Qui a eu l'idée de l'Ecole au grand air? Ce jour-là, en tout cas, les gens de Rasteau croient que rien n'est tout à fait perdu. Leur calcul est simple : puisqu'il n'y a plus assez de jeunes au pays pour maintenir la trotsième classe, allons les chercher ailleurs. Réunies en association (2), une quinzaine de familles de vignerons offrent d'accueillir, durant l'année scolaire, des enfants de la ville. L'école sera repeuplée, la classe rouvrira.

ville. L'école sera repeuplée, la classe rouvrira.

Alertée par l'Ecole au grand air, Radio Monte-Carlo lance, au mois de septembre, un appei sur les ondes. Quelques jours plus tard, cinq petits citadins débarquent avec leur baluchon et leur cartable. Une famille entière envises de s'installer à Rasteau et visage de s'installer à Rasteau et campe, un moment sur la place du village. Un couple franco-hollandais un peu bohême, suivi

## **SCIENCES**

Le quatrième sa tellite chinois, qui a été lancé le 26 novembre, est revenu sur terre, annonce l'agence Chine nouvelle. Le communiqué officiel laisse à penser qu'une partie du satellite, celle qui contient les documents photographiques de reconnaissance a été récupérée. Jusqu'ici, seuls les Etats-Unis et l'Union soviétique procédaient à des récupérations de films.

(PDBLICITE) DES ANCIENS ÉLÈVES

DE L'INSTITUT DES RELATIONS PUBLIQUES (1.R.P.C.S.)

animeront à partir du 12 janvier 1976 une section nouvelle réservée aux étudiants des universités se destinant aux carrières commerciales, administratives, d'ingénieur ou professions libérales.

Une telle initiative se justifie car :

— une connaissance sérieuse des fonctions d'information et de communication humaine est de nature à rendre ces étudiants plus compétitifs dans les différents secteurs professionnels auxquels ils se préparent ;

— ces futurs professionnels seront des partenaires plus ouverts à l'apport des relations publiques face aux jeunes qui reçoivent à l'IRP.C.S. une formation spécifiquement relations publiques.

Les étudiants intéressés par estie formule resumet élociste navort

Les étudiants intéressés par cetts formule peuvent choisir parmi les cours des après-midi:

— lundi : l'entreprise et les techniques d'expression;

— mardi : journalisme imprimé, parlé et filmé;

— mercredi : psychosociologie et gestion du personnel;

— vendredi : promotion des collectivités et marketing touristique.

Documentation & VI.R.P.C.S.,
Etablissement libre d'enseignement supérieur depuis 1954. Ecrire: 2, imp. du Mont-Tonneire, 75015 Paris, ou tél. 567-41-83. PRECISER: SECTION ENSEIGNEMENT DE COMPLEMENT.

## LES TRAVAUX DU CONSEIL ŒCUMÉNIQUE DES ÉGLISES

Se recentrer sur l'essentiel

Nairobi. — L'assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Eglises (C.(E.E.) n'en est pas encore arrivée au etade de la prise de décision. Mais, au travers du travail des comités et des sous-comités, des sections et des sous-sections, les questions fusent, multiples, contradictoires, opportunes et inopportunes. Cependant, certains courants commencent à se dessiner que l'évolution qui s'est accompile depuis cinq ans laissait prévoir.

d'une marmaille ébouriffée, décide de retaper une bâtisse chance-lante, à la sortie du pays. Deux

autres familles, on ne sait trop comment, atterrissent un beau matin dans la commune.

A partir de ce moment, l'his-

toire devient embrouillée. Une chose est certaine : quand une école à trois classes totalise moins

de cinquante-six élèves, on ferme l'une d'entre elles. En revanche, il en faut plus de soixante pour la rouvrir. La liste établie à Ras-teau, quelques jours après la ren-trée, en recense cinquante-six.

trée, en recense cinquante-six.
L'inspecteur, pour sa part, assurant que deux enfants ne se sont
jamais présentés, ramène ce chiffre à cinquante-quatre. Il manque
six élèves. Mais, proteste-t-on au
village, l'administration a refusé
l'inscription d'enfants de moins
de trois ans et d'élèves domiciliés dans une commune voisine.
Les Rastellains recomnaissent que
ces mesures sont légales. Mais is

ces mesures sont légales. Mais ils savent aussi que cette sévérité n'a pas toujours cours ailleurs et que, dans le département, des classes de moins de cinquante-six élèves ont été épargnées. Unanimes, ils accusent l'inspecteur d's achumement.

L'entêtement des gens de Ras-teau, le remue-mênage provoque par cette affaire, ont, visiblement

exaspéré M. Roland Champagnat, l'inspecteur d'académie du Vau-

cluse. Retranché derrière une lo-gique sans faille, bardé d'argu-ments, cet homme de cinquante ans, affable mais autoritaire, dé-

ans, affatle mais autoritaire, défend pied à pied la décision prise, sur sa proposition, par le recteur. Il parle de postes qui manquent, de quartiers neufs surgissant à la périphérie des villes, de classes qu'il faut créer.

Les choses en sont là Au café Chanet, on fourbit de nouvelles armes. Si d'ici à l'année prochaine l'Ecole au grand air reçoit suffisamment de demandes, l'inspecteur devrs s'incliner. Symbole d'un village qui ne veut pas mourir, d'un coin de Provence qui refuse l'inéluctable. la classe, peut-être, rouvrira.

BERTRAND LE GENDRE.

Suspension de travaux pra-

tiques dans un C.E.T. d'Ille-et-Vilaine. — Le directeur du col-lège d'enseignement technique Alphonse-Pelle de Dol-de-Bretz-

gne a suspendu, vendredi 28 no-

gne a suspendu, vendredi 28 no-vembre, les travaux pratiques des élèves tourneurs et fraiseurs. Cette décision inhervient après un accident survenu le 2 octobre dans l'établissement. Un élève avait eu le bras arraché par le mandrin d'un tour et avait dû être amputé. A la suite de cet accident, l'inspection du travail avait envoyé au chef d'établisse-ment une lettre recommandant la

avait envoyé au chef d'établisse-ment une lettre recommandant la

mise en place d'un dispositif de protection des plèces mobiles des

protection des plèces n tours et des fraiseuses.

peut-être, rouvrira,

ment ».

Il est évident que l'on demande au C.CE.E. un recentrement eur les questions essentielles, les questions de foi et de doctrine. Cette exigence ne vient pas des seuls orthodoxes. L'évêque méthodiste sud-américain, Mgr Mortimer Arias (Bolivie), a prononcé une conférence bien charpentée sur le thème - Afin que le monde croie. » Il a rappelé certaines prises de position de son Eglise, notamment celle-cl : - Nous refusons... de réduire l'évangélisation à un simple programme de ser-vice, ou de développement, social, ou d'en taire uniquement l'Instrument d'objectifs socio-politiques. » Lui-même est bien convaince que la prédication de l'Eglise doit s'accompagner de signes concrets de renouveeu, voire de révolution, dans le domaine politique et social, mais il ajoute : « La proclamation néotestamentaire unit le signe à la parole, certains annoncent la parole et oublient le signe, peut-être notre péché d'omission est-il d'avoir multiplié les signes dans le monde, et oublié d'annoncer la parole. » Venant d'un homme aussi iortement engagé dans les luttes sociales du continent sud-américain, cette déclaration prend un poids considérable. Le C.Œ.E. donne assurément une

preuve de sa maturité et de sa solidité en acceptant de se laisser publiquement mettre en question. Beaucoup d'exposés sont sulvis d'interventions plus courtes, préparées à l'avance, distribuées comme documents officiels de l'assemblée et qui constituent des critiques souvent très vives de la politique du Conseil. C'est ainsi que l'exposé de l'évêque Arias a été suivi d'interventions aliant dans un sens très piétiste, préconisant un christianisme purement ntérieur (John Scott ou, au contraire. dans un sens politico-révolutionnaire (Mme Andriamanjato, ingénieur, épouse du pasteur, maire de Tana-narive). Cette méthode a, en tout cas, l'avantage de permettre aux délégués de se situer eux-mêmes et de voir plus clairement les diverses options possibles et les enjeux qu'elles comportent. Grâce à quoi on peut espèrer qu'une politique pourra se dégager démocratiquement avant la fin de l'assemblée et que, du chaos actuel. laillira une vision claire. Le recentrement doctrinal n'estompe

Correspondance

en aucume façon, -- et c'est heureux - les préoccupations d'éthique sociale. Elles ont été au premier plan des discussions qui ont sulvi l'exposé de M. Michaël Manley, premier ministre de Jamaique. Malgré certaines expériences réussies de coopératives d'inspiration socialiste, ce pays n'est pas précisément le type d'un Etat non capitaliste. Le émoignage audacleux du chai de son gouvernement n'en avait que plus de prix. Qu'on en juge par ces décla-rations : «Ce sont tous les ouvriers d'une usine qui doivent se mettre d'eccord pour décréter que le salaire du directeur sera plus élevé que celui de n'importe lequel d'entre eux, ce n'est pas une décision qui doit être prise en secret par une petite élite, per exemple per le conseil d'administration d'une firme tradition-

M. Maniev préconise la suppression du patron, mais non point celle de l'autorité hiérarchique à l'intérieur de l'entreprise. Chrétien convaincu, Il n'hésite pas à aborder les problèmes théologiques : « Que dire du rôle des Eglises ? Permettez-moi une contession personnelle : tout en reconnaissant que le témoignage chrétien recherche toujours le salut de l'individu, le suis de ces chrétiens qui pensent que le salut sans les œuvres est une dérision par rapport à la parole de Dieu. - Une telle formule, qui demanderait, bien eur, des précisions, nous semble blen caractériser l'un des courants domi-

Ecologie et politique On sait que le C.CE.E. a entrepris des recherches sur les problèmes de l'environnement, de la qualité de la vie, de l'équilibre écologique. Ces recherches ont about, en 1974, à une conférence qui s'est réunie à Bucarest et qui a groupé un grand nombre de biologistes, d'économistes et de théologiens. Il est normai que ces questions aient figuré à l'ordre du jour de Nairobl. La conférence donnée par M. Charles Birch, professeur de biologie à l'université de Sydney, a permis aux déléqués de mesurer l'ampleur de ce nouveau défi. Mais elle leur a permis aussi de dissiper une équivoque : à gauche et eurtout à l'extrême gauche, on reproche délà au C.CE.E. de vouloir masquer les problèmes politico-sociaux par ces questions d'environnement, de vouloir chercher prématurément une réconciliation des classes sociales par un combat commun - et allénant - contre un péril qui menace riches et pauvres, oppresseurs et opprimés.

La valeur de l'exposé de M. Charles Birch réside précisément dans le fait qu'il ne dissocie pas le problème écologique du problème socio-politique; les menaces que le développement technologique falt peser sur l'humanité sont aussi en relation avec le pouvoir qui manipule cette technologie. On sentait très nettement l'influence exercée par le club de Rome sur l'orateur. Certaines de ses affirmations ne peuvent être acceptées qu'avec réserve : est-li vraiment pos-sible et couhalitable que, dans la conjuncture économique les pays riches acceptent de tendre vers la croissence zéro?

Il serait fâcheux que le C.CE.E. toujours sensible aux nouveautés accepte, sans plus, de cautionne revanche, reconnaîssant de dévi lopper et de populariser, conformécentral, une éthique de plus grande austérité dans les pays riches Entreprise difficile certes, car les Eclises n'ont pas non plus à se solidariser avec une politique, toude toute chose, comme n'en insent pas », disalt déjà prophétiquement

Autre problème d'éthique sociale qui retient et passionne l'assembiée : le sexisme, si sensible dans les sociétés avancées comme dans las sociétés sous-développées, ce qui prouve bien, au surplus, que le la = nature = que de l'opposition des classes sociales. Une « table ronde » purement féminine, comme il se doit, s'est efforcée de mettre en plaine lumière le problème irrésolu de la libération de la femme. Les participants ont peut-être cherché à trop prouver et n'ont sans doute pas atteint leur objectif, malgré les applaudissements nourris et courtols - faudrait-il écrire sexistes ? qui ont salué leur contribution.

Présentement, toutes les sections et tous les comités sont au travail. Mals, pour éviter tout cloisonnement, des open-hearings sont organisés. Il en résulte dans les conversations, dans les propos de couloirs, un mélange ahurissent des thèmes : tel archaveque déclare gravement que tous les problèmes sociaux relèvent d'une ferme doctrine de la Trinité, tandis que son interlocuteur lui répond en discutant les thèses da Galbraith. If se pourrait que tous deux puissent avoir raison. Pendant ce temps, d'autres se préoccupent de tactique et d'élections au comité central et au présidium. Les choses sont loin d'être jouées. On ne saurait empêcher que certains nome alent une valeur symbolique et que telle élection affecte, l'image de marque du C.Œ.E.

ROGER MEHL

## MÉDECINE

L'ACADÉMIE DEMANDE LE MAIN-TIEN DU MONOPOLE DES CEN-TRES DE TRANSFUSION SAN-GUINE.

Le commerce du sang et de ses constituants atteint, dans certains pays, notamment les pays en vole de développement, un degré tel qu'on peut parfois parler de véritable « trafic », où les impératifs commerciaux prennent parfois le pas sur l'intérêt même des populations concernées (le Monde du 19 novembre). En France, l'organisation du prélèvement sanguin est, depuis 1952, un monopole des centres de transfusion sanguine. Au cours de sa séance du mardi 2 décembre, l'Académie nationale de médecine a émis le vœu que « toutes les mesures soient prises pour que les règles énoncées dans la loi du 21 juillet 1952 soient strictement appliquées et que le rôle exclusif dévolu aux centres agréés de transfusion sanguine soit respecté ».

Au cours de la même séance, l'Académie a élu M. Jean Cheymol vice-président pour l'année 1976 et le professeur André Dufour secrétaire annuel.

les médecins salariés ne sont pas représentés dans les ordres », estime la Fédération nationale des médecins salariés, contractuels et fonctionnaires (C.G.C.). Au cours d'une conférence de presse réunie le 1° décembre à Paris, les dirigeants de cette fédération se sont opposés à la création, au sein du conseil de l'ordre, de « collèges » par type d'exercice, proposée par l'Union confédérale des médecins salariés (le Monde du 20 novembre). Ils ont cependant demandé que le conseil de l'ordre - adapte les modèles de contrats de médecins salariés, et qu'il intervienne « énergiquement, et se contrats de médecins salariés, et qu'il intervienne « énergiquement, et su metien de le contrats de médecins salariés, et qu'il intervienne « énergiquement, et su metien de la contrat de médecins salariés, et qu'il intervienne « énergiquement, et su de le contrat de la contra qu'il intervienne « énergiquement, et au besoin sur le plan pénal », pour faire respecter, en ce do-maine, le code de la santé.

 $\mathfrak{f}_{0,\frac{n+1}{2}}$ 







## L'inauguration des premiers bureaux "Ordinal multi-space" a eu lieu le 27 novembre 1975 à Cergy-Pontoise.

Le desserrement du tertiaire

Pour implanter de nouveaux bureaux ou s'agrandir, il est nécessaire aujourd'hui, au-dessus de 1000 m², d'obtenir un agrément des Pouvoirs Publics.

Ces mesures ont été prises pour freiner l'asphyxie de Paris, et favoriser la décentralisation, notamment vers la province.

L'évasion vers des régions moins surchauffées que Paris est un désir croissant pour beaucoup. Cette solution n'est pas toujours possible - ni pour l'entreprise, ni pour son personnel -.

Le desserrement du tertiaire en région parisienne constitue la réponse qui permet de se "décentraliser sans couper ses racines".

De nouveaux pôles d'affaires se sont ainsi développés, complétés par des programmes résidentiels; l'ensemble offrant aux entreprises des conditions nouvelles de vie où le travail trouve son contrepoint habitat/loisirs.

Ainsi se trouvent supprimées, si on le veut, les migrations quotidiennes entre le Paris des affaires et des banlieues dortoirs. Pour peu que le site soit beau, les services complets, les loisirs variés, la formule peut devenir séduisante à bien des égards.

L'exemple de Cergy-Pontoise

L'exemple de Cergy-Pontoise est à ce titre très intéressant. Pour tous ceux qui connaissent Pontoise et ses environs, Cergy se developpe dans l'un des plus beaux sites de l'He-de-France et ne compte pas moins de 160 ha de plans d'eau, ainsi que de nombreuses forêts. Jouxtant Pontoise, à 30 km du port fluvial de Conflans Ste-Honorine, et à 25 km de Paris, Cergy-Pontoise est un exemple d'un nouveau style de travail et de vie. Bien qu'il rencontre encore des freins dûs aux habitudes, ce style doit se développer si l'on se référe aux études détectant des attitudes nettement positives chez les Cergy-Pontins. Ceci semble prouver la naissance d'une communauté ayant le sens et le goût d'un nouveau type de relations Travail-Loisirs-

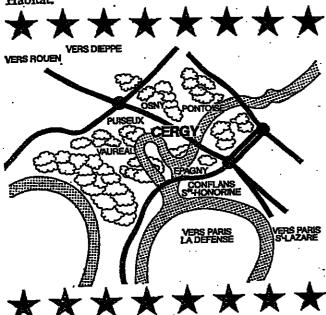

A Cergy-Pontoise, tous les services publics sont déjà implantes, et plus qu'une ville, c'est une Préfecture. Les équipements de formation sont importants: 40 classes maternelles, l'E.S.S.E.C., sans oublier C.E.S., LU.T. et une antenne d'architecture. Les sports tiennent également une place de choix avec : stade, piscine, patinoire, clubs de tennis et de voile, ainsi

Le Centre Commercial des Trois Fontaines offre, aux résidents, divers magasins de grande surface et 120 boutiques pour le shopping. Cergy est donc une ville parfaitement autonome, conçue pour que ses habitants puissent y travailler, faire du sport, avoir de nombreux loisirs et redécouvrir le temps de vivre.



## rdinal multi-space," un programme de bureaux-pilotes.

Au cœur de Cergy, proche de la Préfecture entourée d'espaces verts, Ordinal est un ensemble de bureaux d'une conception nouvelle. De vastes patios intérieurs assurent à chacun le maximum de lumino-

Conçu pour assurer la plus grande flexibilité, ce programme peut répondre à tous les besoins des entreprises.

Respecter Penvironnement

Avec Ordinal, l'architecte Claude Balick nous donne une idée de ce que peut être l'entreprise européenne de demain : efficace, structurée, mais chaleureuse et humaine. On ne peut qu'apprécier le parti pris de bureaux développés à l'horizontale, avec quatre étages seulement, en un rythme harmonieusement rompu par sept "mini-tours" de sept étages seulement. Les matériaux les plus modernes ont été utilisés, bandeaux d'aluminium et glaces teintées, mais partout la nature est là vivante, accessible.

Tout a été pensé pour que les bureaux soient intégrés non seulement à l'environnement et à la ville, mais aussi à la vie de tous les jours. On y trouve : banques, restaurants d'entreprise, cafétérias, tabacs, journaux, boutiques, etc. Une voie pour piétons traverse le complexe, resserrant ainsi les liens de ceux qui travaillent à Ordinal avec la vie de Cergy.

Prévoir la croissance

A Ordinal, chaque entreprise choisit son installation "à la carte", en fonction de ses besoins actuels et futurs. L'aménagement intérieur peut être de type traditionnel, "paysagé" ou "semi-paysagé", et il peut ensuite être modifié pour s'adapter aux impératifs de croissance de l'entreprise. Il est possible de s'installer sur un ou plusieurs étages, en prévoyant de continuer à se développer ensuite à la verticale ou à l'horizontale. La première tranche comporte 14.000 m², et la deuxième tranche prévoit 32.000 m², ce qui veut dire que les entreprises qui auront choisi Ordinal pourront planifier leur croissance sans avoir à envisager de déménagement ultérieur. Un point important, il n'y a pas de problème de téléphone : l'ensemble dispose déjà de 600 lignes. D'autre part, un central téléphonique de 60.000 lignes indépendant de Paris a été mis en service à Cergy.

Optimiser l'investissement

Et les coûts? A 2.950 F (H.T.) le m² et à 30 minutes de l'Etoile, on comprend que ce prix soit une motivation dans la décision des chefs d'entreprise.

La qualité de la vie à Cergy

On a un peu l'impression d'une ville moyenne où les gens se connaissent. De nombreuses sociétés ont déjà choisi Cergy: Knoll International, Minnesota 3M, Johnson... A Ordinal même, on trouve la Caisse Nationale d'Assurances C.N.A.V.T.S., les Compagnies d'Assurances A.G.F. et C.R.A.M.A., ainsi que le Crédit Agricole.

## <u> Toterview</u>

Lonsieur Bouquet, Directeur d'échelon régional à la Caisse de Crédit Agricole de l'Île-de-France a bien voulu nous donner ses impressions: "Cergy-Pontoise, c'est une Préfecture avec les services d'une grande ville, mais on se retrouve à l'échelle humaine. Cela est très important, car les relations sont beaucoup plus directes et personnalisées. L'environnement qui entoure nos bureaux est à la fois détendu et animé. On respire mieux au propre et au figuré. Bien sûr, il y a les problèmes de tous les débuts, mais sur le plan qualité de la vie je pense que c'est un succès".

Un nouveau nom sur la carte de l'Europe.

Choisir Ordinal à Cergy-Pontoise, c'est miser sur le développement européen. Abritant le siège d'un nombre croissant de sociétés multinationales, Cergy est en passe de devenir l'un des centres décisionnaires de la Communauté. A 30 minutes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à quelques heures d'autoroute de Bruxelles ou de Bonn, Ordinal se place sur le nouvel axe Paris-Europe.

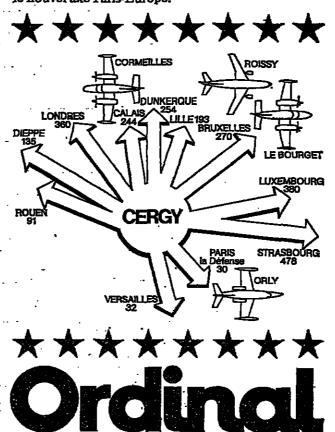

Multi-space Groupe Conseil en Immobilier d'Entreprise 3, rue des Pyramides 75001 PARIS -Tél. 260.31.03

## PRESSE

## Des membres du mouvement « Combat » déboutés dans leur action contre « Nice-Matin » **AU TRIBUNAL DE COMMERCE**

Dans un jugement rendu le 1er décembre, le tribunal de commerce de Nice, présidé par M. Jean Paire, a débouté de leur demande et condamné aux dépens d'anciens résistants du

mouvement Combat de la région de Nice et du Sud-Est, qui avaient assigné, le 19 mars 1975, la société de presse « Nice-Matin » et les héritiers d'un ancien dirigeant de celle-ci, M. Paul Draghi, afin de se voir restituer pour vole de fait le fonds de commerce qu'elle exploite de-puis le 15 septembre 1945. Les responsables de la société Combat, dans laquelle sont groupées

une trentaine de personnes, ont décidé d'inter-jeter appel. Le journal « Nice-Matin » a ac-tuellement un tirage de 250 000 exemplaires. Son P.-D.G. est M. Michel Bavastro.

Nice. — Entamée depuis près de cinq ans, la bataille juridique et judiciaire relative à la pro-priété du quotidien niçois remue des faits complexes qui ne se sont pas décantés avec le temps.

Un certain nombre de résistants de la région de Nice et du Sud-Est, membres du mouvement Combat — fondé sur le plan national par M. Henri Frenay avaient diffusé sous l'occupation un journal clandestin, Combat. A la ilbération, en application du droit d'exception sur la presse, ils obtinrent, en date des 7 et 8 sep-tembre 1944, l'autorisation de faire parafire au grand iour un guretembre 1944, l'autorisation de faire paraître au grand jour un quotidien et l'attribution des locaux, du mobilier et du matériel d'un journal local, le Petit Nicois, dont les biens avaient été placés sous séquestre. Deux titres sont déposés au parquet : celui de Combat, qui sera le seul utilisé, et celui de Nice-Matin. Parallèlement, M. Paul Draghi, représentant du parti S.F.I.O. et membre d'un groupe de résistance de la région marseillaise, est autorisé à faire paraître un quotidien du soir, l'Espoir dans les mêmes instalia-tions de l'ex-Petit Niçois, qui lui sont en partie attribuées.

mols un tirage de soixante-dix mille exemplaires et prendra une première place parmi les journaux de la région. Pour en assu-rer l'exploitation, a été constituée rer l'exploitation, a été constituée la société anonyme Combat de Nice et du Sud-Est, dans laquelle, comme le veut la loi, sont actionnaires tous les membres du mouvement qui ont participé à la réalisation et à la diffusion du journal clandestin. En fait, au printemps 1945, des divergences sérieuses surgissent entre les huit membres fondateurs de cette société; elles se transforment vite en lutte pour le pouvoir. En juin, deux des principaux adminin, deux des principaux admi-nistrateurs, qui exercent dans le quotidien, des fonctions prépon-dérantes, M. Antoine Lamonica, président du conseil d'adminis-tration, et M. Charles Bouqueret, directeur de la mbilication auxdirecteur de la publication, aux-quels se joignent quelques mem-bres du personnel, dont M. Pierre Rocher, rédacteur en chef, créent une nouvelle société d'exploitation du journal Combat décalquée de

la précédente. Les autres admi-nistrateurs prononcent alors la révocation de MM. Lamonica,

Bouqueret et Rocher, qui entraîne elle-même une grève du person-nel avec occupation des locaux. Le conflit, dans cette période encore trouble qui suit la Libération, prend un tour passionnel et met surtout en relief les rivalités d'ordre politique qui opposent la majorité des membres du mouvement de libération nationale (M.I.N.), coordonnateur depuis le milieu de l'année 1943 de tous les mouvements de résistance des zones Sud et Nord.

Au terme de trois semaines de conversations entre Combat, le M.L.N. et les représentants du ministère de l'information — le ministre est à l'époque M. Jacques Soustelle, — une solution se dégage : elle consiste à former une nouvelle société dans laquelle se settemaires de la société. les actionnaires de la société
Combat, qui apportent leur
fonds de commerce et l'ensemble
des éléments propres à la publication d'un journal, ne doivent
détenir que 40 % des parts, les
60 % restorie étent remis sens

De notre correspondant régional

contrepartie à des représentants locaux et nationaux du MJLN. Un point d'achoppement persiste : la réintégration des deux administrateurs révoqués, ou plus exactement le délai dans lequel doit se faire cette réintégration. Divers protocoles d'accord provisoires sont élaborés, détaillant des modalités de la reprise. Le dernier, revêtu de la signature des représentants des trois parties, intervient le 14 septembre 1945. Le lendemain, la grève cesse, et à l'initiative du M.L.N., qui a fait garder « militairement » l'imprimerie durant toute la crise, paraît le premier numéro de Nice-Matin. Un point d'achoppement per-

Deux thèses opposées

A cette phase de l'affaire, les thèses de Combat et de Nice-Matin différent totalement.

Pour Combat la parution de Nice-Matin était destinée à créer une situation irréversible et a eu le caractère d'un coup de force. Conformément à la loi les protocoles prévoyaient, en

effet, que la solution envisagée n'aurait de valeur légale et ne deviendrait définitive qu'une fois approuvée par les organes légaux de la société Combat. Or le conseil d'administration, puis l'assemblée des actionnaires réunie le 28 novembre l'a repoussée. Selon la même thèse les dirigeants de Nice-Matin auraient ainsi commis une voie de fait en se déclarant, à l'égard des tiers, successeurs de Combat, et en utilisant illégalement le titre Nice-Matin qui appartient à Combat, son autorisation de paraître, ainsi que ses locaux, son matériel et sa clientèle.

Pour la société Nice-Matin au

matériel et sa chentele.

Pour la société Nice-Matin au contraire, Combat a rompu uni-latéralement les accords qui avaient été passés, et s'il est vrai qu'une certaine ambiguité a pu règner sur la filiation du journal elle n'a pas duré. Toute une sèrie d'actes commerciaux ou administratifs sont venus ensuite régulariser la situation.

Au sujet du titre Nice-Matin, le tribunal s'est référé au prin-cipe de droit constant salon lequel « le droit de propriété sur le titre d'un journal naît avec l'usage

fait de ce titre ». Or si Combat l'a effectivement déposé dès le 22 septembre 1944, il ne s'en est jamais servi. En revanche, la société Nice-Matin qui ne l'a fait déposer, par l'intermédiaire de M. Michel Bavastro, que le 21 juil-let 1951, n'a cessé de l'utiliser. Reste le droit de paraître, point le plus obscur de l'affaire. La société Combat avait bénéficier de ce droit en vertu des ordonnances d'Alger, la société Nice-Malin, pour sa part, dit le détenir d'un acte du ministère de l'information en date du 26 novembre 1945 avec effet rétroactif nu 15 septembre 1945. Elle n'a cependant produit aux débats que la lettre du directeur régional de l'information annoncent effectivement qu'elle jouireit du droit en ques mation annoncant effectivement qu'elle jourait du droit en question. Le tribunal n'a pas relevé ce problème, mais il a noté que a s'il est établi que la société Nice-Matin a fait paraître pendant une certaine période un journal sans avoir obtenu de l'administration les autorisations réglementaires, la sanction d'un tel acte ne pouvait émaner que de l'autorité administrative ».

# Haute-Fidélité:

dans le grave comme dans l'aigu, les prix sont toujours les plus bas.

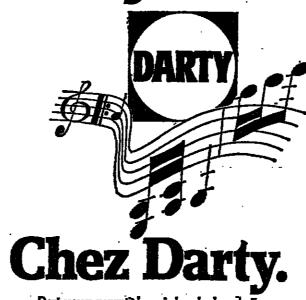

Darty vous garantit les prix les plus bas de France sur toutes les plus grandes marques de Hi-Fi. Et si vous trouviez mains ther ailleurs, Darty your rembourse

Les prix les plus bas? C'est l'article 1 du Contrat de de Confiance Darty. Un engagement formel. Chez Darty, vous pouvez choisir votre chaîne Hi-Fi en toute confiance.

Quelques exemples de chaînes Hi Fi aux prix Darty

|          | Ampli                                           | Platine                       | 2 Enceintes                            | Prix Darty         |  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--|
| Chaîne 1 | PIONEER SA 5300<br>2 x 14 watts                 | ERA 1000<br>Cellule Jelco     | GOODMANS Havant<br>3 voies<br>20 watts | 2.150 F<br>2,900 F |  |
| Chaîne 3 | MARANTZ 1030<br>2 x 15 watts                    | THORENS TO 166<br>SHURE M75/6 | KEF Chorale<br>2 voies<br>25 watts     |                    |  |
| Chaîne 5 | Ampli-tuner PIONER SX 636 GO 2 x 27 watts FM/GO | AKAI AP 003<br>Celiule AT 11  | CABASSE Dinghy II<br>30 watts          | 4.995 F            |  |

Darty, le seul spécialiste électroménager, Hi-Fi, TV qui ose vous signer le Contrat de Confiance.

Home-Centers Darty et Réal regroupant : Darty, spécialiste de l'électroménager, Hi-Fi, TV et Réal, spécialiste en ameublement, décoration et avisines. 75 - PARIS 14ª: Centre Commercial Gaité-Montparnasse. 93 - BAGNOLET : Pte de Bognolet. M° Gallieni. Au pied du Novotel ..... 76 - ROUEN : 47, av. de Caen.

Magasins Darty spécialiste de l'électroménager, Hi-Fi, TV. 75 - PARIS 18° : 128, av. de St-Ouen. M° Pte de St-Ouen...... ②⑨⑩ 75 - PARIS 20<sup>a</sup> : 3-5-7, av. de la Pte de Montreuil. 

91 - THIAIS-RUNGIS: Centre Régional de la "Belle Epine". RN 7..... 92 - ASNIERES : Carrefour des 4 Routes, RN 309/RN 186..... 94 - CHAMPIGNY: 12, av. R.-Salengro. La Fourchette. RN 4..... 69 - LYON: Centre Commercial de la Part-Dieux 3º niveau. 4.300 places de parking....

1) Noctume le Mardi jusqu'à 21 h 30 - 2) Noctume le Mercredi jusqu'à 21 h 30 - 3) Noctume le Jeudi jusqu'à 21 h 30 - 3) Noctume le Mardi, le Mercredi, le Jeudi et le Vendredî jusqu'à 22 h 00 - ③ Noctume le Vendredî jusqu'à 21 h 30 - ⑥ Noctume le Vendredî jusqu'à 22 h 00 - ⑦ Ouvert le Dimanche matin - ⑧ Ouvert le Dimanche toute la journée - ⑨ Fermé le Dimanche - ⑩ Fermé le Lundî - ⑩ Fermé le Lundî - ⑩ Fermé le Mardî - ⑪ Fermé le Mercredî: A ACQUES MESSINE

SOME DE DETENTION



L'Union syndicale des magistrats

## ALORS QUE M. PONIATOWSKI MET EN CAUSE LES « PERMISSIONS DE SORTIE »

## Jean-Charles Willoquet devrait être transféré à la prison de Fresnes

Arrêté le 1<sup>er</sup> décembre, Jean-Charles dans les locaux de la brigade criminelle. il avait été conduit dans le cabinet de M. Jean Corquault, juge d'instrution au Palais de justice de Paris, qui lui a notifié une longue série d'inculpations. Déjà poursuivi pour onze hold-up, huit vols qualifiés, un certain nombre de rackets et plusieurs tentatives d'homicide volontaire (à propos de trois fusillades en 1974 contre des policiers qui tentaient de l'arrêter), Jean-Charles Willoquet est aujourd'hui impliqué dans trois dossiers

Il s'agit d'abord de son évasion spectaculaire du Palais de justice de Paris, le 8 juillet dernier, où il avait, en compagnie de sa femme Martine, pris en

CONFUSION DE L'ESPRIT

M. Poniatowski, jusqu'alors, ne

villpendait guere plus la justice

que ses prédécesseurs place Beauvau. Avec la même mau-

vaise foi, mais sans plus d'orl-

li innove zujourd'hui en y

ajoutant la gouaille, l'impudence et l'illégalité. La gouaille, c'est

le ton avec lequel il reprend i

son compte l'expression - prisons trois étolies -, dont on sait

trop dans quelles bouches et

sous quelles plumes on la

La contre-vérité, c'est d'insi-

nuer que les permissions de

sortie accordées à Jean Mos-

cone, ami de Jean-Charles Wil-

loquet, l'étaient irrégulièrement.

alors qu'un leune magistrat s'enétait aperçu il y a plusieurs

semaines, qu'il avait voulu y

mettre un terme, que c'est la

police elle-même qui l'en a empêché. Avec raison, puisque c'est la filature de Moscone qui

l'a conduit jusqu'à Willoquet. Et

le ministre de l'intérieur, qui se

flatte de l'arrestation, fait re-

proche de la permission à la jus-

tice I Contradiction ou confusion

La contre-vérité, c'est aussi.

füt-ce accessoirement, d'affirmer qu'il existe des - prisons trois

étoiles », comme si l'expression

n'était pas, en soi, une absur-

dité, comme si la réalité péni-

tentiaire ne montrait pas plutôt. ou trop souvent, des établisse-

ments vétustes, insalubres et,

par mauvaise répartition géogra-

L'illégalité, c'est moins de por-

Ponlatow

ter atteinte à la séparation des

n'adresse pas, à proprement par-ier, d'injonctions directes aux

magistrats) que de violer impunément — la répartition des pouvoirs au sein de l'exécutif. Certes, dans ce domaine, le

ministre de l'intérieur n'en est pas à son coup d'essal. Nombre de ses collègues en ont fait

l'expérience. Mais la récidive, fût-ce pour un ministre, ne saurait constituer une circonstance

LE RÉGIME DE BÉTENTION

DE JACQUES MESRINE

Sa mise au secret terminée, après les menaces adressées à un journaliste, Jacques Mesrine a retrouvé le régime de détention

qui était le sien, fondé sur la nécessité de le faire vivre « en vase clos », de manière qu'il ne puisse avoir de contact avec le reste de la maison d'arrêt de la

Pour ce qui concerne les loi

tre part, en possession d'une machine à écrire. La possession de tous ces objets est conforme à la réglementation en vigueur. Jacques Mesrine fait, dans une cour isolée et grillagée, deux heures de promenade quotidienne

Enfin, toujours pour éviter le

mointre contact avec les autres détenus, une cellule proche de la sienne a été aménagée en

salle de douche.

sirs, il bénéficie de deux seances de télévision par semaine, et il dispose d'un transistor et d'un lecteur de cassettes. Il est, d'au-

atténuante. - Ph. S.

phique, surpeuplés,

de l'esprit ?

ginalité.

otages deux magistrats et blessé deux gardes du Palais. Pour cette affaire, il est inculpé d'évasion avec violences, il d'arrestations illégales et de séquestration de personnes avec prises d'otages. tentatives d'homicide volontaire sur agents de la force publique et infraction à la législation sur les armes. Pour la fusillade qui a eu lieu le 27 octobre ave-nue Kléber, à Paris-16, au cours de laquelle Martine Willoquet avait été blessée et arrêtée par les policiers de la brigade antigang, il a été également inculpé de tentatives d'homicide volontaire sur des agents de la force publique. Enfin, Jean-Charles Willoquet a été inculpé de détention d'armes pour la découverte de deux pistolets chargés danas l'appartement de la rue d'Oslo ou il a été arrêté le 1ª décembre.

Jean-Charles Willoquet devrait prochai-

nement être transféré à la prison de Fresnes. Il y feralt l'objet d'un régime de détention particulier, proche de celui de Jacques Mesrine, bien qu'il n'y ait pas, à Fresnes, de quartier de sécurité comme à la prison de la Santé. Jacques Mesrine, qui était en relation avec Willoquet et avait fait un projet d'évasion avec ce dernier, avait été placé « au secret » le mois dernier, après avoir adressé une lettre de menaces à un journaliste de «l'Express» (« le Monde » des 16-17 et 18 novembre).

Les policiers ayant retrouvé la trace de Willoquet en surveillant les déplacements d'un détenu de la prison de Poitiers, Jean Moscone, qui bénéficiait de per-missions de sortie irrégulières, M. Michel Poniatowski, ministre de l'intérieur, contestant certaines procédures de détention, a vivement attaqué sur ce noint le ministre de la justice

## Le ministre de l'intérieur reconnaît que l'arrestation

Dans une lettre adressée, mardi 2 décembre, à M. Jean Lecanuet, ministre de la justice, M. Michel Poniatowski, ministre de l'inté-rieur, a exprimé le souhait que Jean-Charles Willoquet, arrêté lundi 1<sup>rt</sup> décembre, à Paris, soit juge rapidement et fasse l'objet d'une surveillance particulière-ment rigoureuse.

Cette protestation de l'A.F.J.D. faisait sans doute référence autant à la lettre adressée au garde des sceaux qu'aux propos tenus par M. Michel Poniatowski, lors d'un conférence de presse réunie au ministère de l'intérieur

mardi 2 décembre. Après avoir félicité les policiers qui avaient participé à l'arrestation de Jean-

police, a permis d'aboutir à l'arrestation de Willoquet ».

« S'il y a lieu de se féliciter de ce résultat espéré, précise le communiqué, il n'en reste pas

Les permissions de Jean Moscone

Jean Moscone, dans l'apparte-ment duquel a été appréhendé, le le décembre, Jean-Charles Wil-loquet, bénéficiait effectivement de permissions de sorties irrégu-lières, mais leur maintien, pour ce qui concerne les deux der-nières, était dû à l'insistance de la police.

Arrêté le 14 décembre 1963 après plusieurs hold-up, Jean Moscone avait été condamné le 21 janvier 1966 à la réclusion criminelle à perpétuité, per le 1972 le criminelle à perpétuité, peine ramenée à vingt ans en 1972. Il était libérable en 1995. Incarcéré jusqu'au début de 1974 à la maijusqu'au deout de 1974 à la marson centrale de Muret, il avait été transféré à la maison d'arrêt de Poitiers, après une rixe avec d'autres détenus.

Dans ce dernier établissement, son comportement est très vite jugé excellent par le juge de l'application des peines, M. André Maurel : celui-ci observe qu'il a évité que des troubles ne se produisent à la prison lors des émeutes de juillet-août 1974.

Le 17 août 1974, il bénéficie Le 17 adul 1972, il peperiore de sa première permission; pour une journée, faveur qui, bientôt, deviendra hebdomadaire du ven-dredi au lundi.

Or. Jean Moscone ne remplit absolument pas les conditions légales pour jouir d'un tel régime que l'on ne trouve, en fait, nulle part ailleurs. Ces conditions — cumulatives — sont d'être à mipeine (aux tiers si l'on est réciditiets) et de n'avoir plus que trois

viste) et de n'avoir plus que trois années de détention à subir. Pourtant, M. André Maurel esti mera que des permissions peuvent être accordées car Jean Moscone se trouverait en droit d'obtenir une libération conditionnelle. Ce qui est faux.

qui est faux.

Atteint d'une angine de poltrine, le magistrat est remplacé, voici quelques semaines, par un de ses jeunes collègues, M. Yves Jarob, juge d'instruction, âgé de trente et un ans, qui s'aperpoit de l'illégalité absolue de ces décisions. C'est alors qu'il tentera, sans brusquer les choses, de ramener à la normale le régime de ce détenu. Mais l'intervention de la police pour l'avant-dernière sortie, sa pression insistante pour

lot. pouvait avoir une responsabilité indirecte dans la mort d'un assureur. M. Robert Le Breton, sur un trottoir de Lorient au cours de la nuit du 18 au 19 février. Ce dernier avait reçu un coup de poing assené par le quartier - maître Damman (le Monde du 5 novembre). Le tribunal estime que les témoignages n'ont pu établir le fait que la décision d'infliger que correction » à M. Le Breton ait été prise collectivement « par les militaires accompagnant M. Damman, entre autres M. Patrice Bourges ». M. Patrice Bourges, aspirant de marine, M. Roger Fressoz, directeur du Canard enchaîne, a été deux autres publications, au choix deux autres publications, au choix du requérant.

Dans un article du 26 mars dernier, le Canard enchaîné laissait entendre que M. Patrice Bourges, défendu par M. Gal-

## a toujours défendu une conception du syndicalisme judiciaire déclarent MM. Braunschweig et Malibert

et Paul Malibert, secrétaire géné-ral, écrivent, notamment dans le Quotidien de Paris, du mercredi

3 décembre :

a C'est avec une projonde indi-gnation que les magistrals onl appris l'intention de M. Gerbet de appris i michion de M. Gerbei de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi organique tendant à leur interdire le droit syndical. Nous rappellerons tout d'abord que les deux syndicals qui existent actuellement au sein de la magistrature au têté constitute dans une les accessing de la magistrature au têté constitute dans une les accessing de la magistrature put été constitute dans une les accessing de la magistrature de tement au sein de la magistrature ont été constitués dans une legalité parfaite, que cette légalité a été reconnue par le Conseil d'Elat, et qu'aucun garde des Sceaux n'a jamais eu l'idée de contester leur représentativité. Une interdiction légale introduite dans le statut de la magistrature significant donc la condamnation de ces deux oppositions et leur consissions et les sterait donc la condamnation de ces deux organisations et leur dissolution! Ce résultat serait tellement ahurissant, pour ne pas dire scandaleux, que notre premier mouvement a été de douter de la réalité d'une telle proposition!

» Nous nous contenterons au-jourd'hui de reprendre la dénon-ciation des attitudes du Syndicat

Sous le titre « Réponse à une déclaration de guerre », MM. An-dré Braunschweig, président de proposition de loi L'Union syndi-l'Union syndicale des magistrats. cale des magistrats a toujours déjendu une conception du syn-dicalisme judiciaire qu'elle a ex-primé dans un manifeste public lors de sa constitution et qui précise nolamment : «... Si la » notion de fonction judiciaire » dépasse celle de service public. n dépasse celle de service public, nes magistrats ont toutefois des droits matériels et moraux à défendre, comme tout membre ne la fonction publique. Ils ont ne droit en tant que tels de se nundiquer, mais l'originalité de pleur rôle leur impose un syndication espécifique. Cette spécifique columnent tout » ficilé exclut notamment tout » engagement politique et tout » ratiachement à une centrale > syndicale... >

r C'est pourquoi, malgré nos divergences, potre nos oppositions, malgre la lutte loyale que nous maigré la lutte loyale que nous ne cesserons de mener sur certains terrains contre nos collègues du Syndicat de la magistrature, nous jerons en la circonstance front commun avec eux pour déjendre nos libertés syndicales, comme nous nous sommes d'alleurs toujours retrouvés chaque fois qu'il s'est agi de protéger la justice des atteintes graves qui la menacaient.

## a été réussie grâce à la surveillance d'un détenu en liberté moins que ces autorisations de sortie n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. En présence de cette situation, le garde des sceaux a immédiale-

ment rigoureuse

Cette lettre, dont le texte n'a pas eté rendu public, a provoque une protestation de l'Association une protestation de l'Association française des juristes démocrates (A.F.J.D.), qui estime que «cetic interpention dans la procédure constitue un grave précédent. Elle porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, et est un empétement sur les attributions du ministère de la justice, qui est chargé d'ambiquer la rétorne pedu ministère de la justice, qui est chargé d'appliquer la réforme pé-nitentiaire. Enfin. elle met en cause l'indépendance des magis-trats, qui doivent rester maîtres des informations qu'ils condut-sent. Les attaques répétées contre l'autorité judiciaire et les tentati-ves de restreindre ses attributions ne constituent en aucune manière le moyen d'assurer la sécurité des citoyens ».

Charles Willoquet, le ministre de l'intérleur a précisé « qu'il espératt que celui-ci ne bénéficierait pas d'une détention trois étolles comme Jacques Mesrine ». D'autre part. M' Michel Poniatowski a publifié de surregarie le ner. qualifié de « surprenantes les per-missions hebdomadaires dont bénéficiait de la part du juge d'application des peines Jean Mos-cone », purgeant une peine de vingt ans de réclusion à la maison d'arrêt de Poitiers Toutefels II a d'arrêt de Poitiers. Toutefois, il a précisé que « la surveillance de ce détenu, se rendant à Paris du ce détenu, se rendant à Paris du vendredi au lundi, avait permis à la police de retrouver la trace de Willoquet », que Moscone hébergeait dans un appartement de la rue d'Oslo (18° arrondissement) loué par une de ses amies. Sur ce dernier point , le ministère de la justice a publié, mardi 2 décembre, un communiqué pour préciser que a si effectivement Jean Moscone bénéficiait de permissions de sortie, par décision du juge d'application des peines, la dernière sortie, qui aurait été maintenue à la demande de la police, a permis d'aboutir à l'ar-

la dernière, empêcheront le retour à la normale. La police comptait, en effet, filer, à la faveur de sa sortle. Moscone avec l'espoir qu'il la conduirait jusqu'à Willoquet.

A Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la cour d'assises de Paris condamnant Pierre Goldman à la réclusion criminelle à perpétulté : c'est une nouvelle chance qui lui est ainsi offerte de faire recon-naître son innocence et c'est tant mieux. Mais peut-on s'empécher de penser à tous ceux auxqueis a été refusée cette possibilité de se faire juger de nouveau ? Aujourd'hui, il manquait une

ment ordonné l'ouverture d'une

POINT DE VUE

enquête. >

date au proces-verbal des débats de la cour d'assisses de Paris. C'est grave, dit-on. Pensez donc, une formalité substantielle ainsi absente et pourtant, hier ou avant-hier, cela n'avait aucune importance : il ne s'agissalt pas

alors d'une formalité substan-tielle.

C'est ce qu'on appelle, en ter-mes techniques chargés d'hypo-crisie, un revirement de jurispru-Selon que vous serez soutenus

par un courant d'opinion auquei il est difficile de déplaire ou rejetés par une opinion publique qui voudra votre perte, cette er-reur matérielle deviendra tour à par PHILIPPE LEMAIRE (\*) .

La Cour de cassation au gré du vent

tour substantielle ou inopérante. Mais, derrière ces arguments juri-diques admis ou rejetés par les plus hauts magistrats de France. plus nauts magnetate de l'americient ou en sont les victimes, de longues années de prison, la longues années de prison, la liberté, mais parfois aussi la

Peut-on donc jouer au gré du vent qui souffle la vie ou la mort, comme à pile ou face ? Ce qui était bien et conforme au drott hier ne le sera plus de-main, mais, entre-temps, certains auront payé de leur vie ce qu'il est convenu de nommer l'évolution de la jurisprudence.

Bravo pour Pierre Goldman!
Tant pls pour André Vegnaduzzi,
condamné à mort en 1969, puis
gracié, et qui a vu son pourvoi
rejeté par la même Cour de cassation ; lui aussi avait invoqué le procès-verbal des débats non daté. Il n'a pas eu de chance. c'est tout. Il est vrai que c'était un homme seul.

Gageons que, du fond de sa prison. Vegnaduzzì, s'il l'apprend, méditera — il en a le loisir — sur les « hasards » de la justice. Et si le procès-verbal des dé-bats du procès de Roger Bon-tems n'avait pas été daté ? C'est tems n'avait pas eté daté ? C'est une question que la Cour de cas-sation ne s'est sans doute pas posée en son temps. Il est vrai qu'en l'espèce le respect des for-mes ne l'intéressait guère, tant il est vrai qu'abandonné de tous, sans appui, Roger Bontems devait mourte qu'illotiné

mourir guillotiné. La nécessité de laisser mourir Roger Bontems l'avait emporté sur l'étude hasardeuse des scru-pules formels de la justice. Il reste à espérer que la Cour de cassation, forte de la décision qu'elle vient de prendre, se mon-trera désormais plus juste dans l'appréciation des moyens de cas-sation qui lui sont soumis. Cela, nous le devrons à Pierre

(\*) Avocat. avec M° Robert Badin-ter, de Roger Bontems, guillotiné, ainsi que Claude Buffet, après le double meurtre de la prison de

# VIS AUX



Le plan général qui se trouve sur les abribus leur permet d'organiser leurs moindres déplacements.

Le bus, c'est simple : il y a toujours un moyen d'information qui répond simplement à la question que vous vous posez. Plans de poche Paris et banlieue (demandez-les 53 bis quai des Grands-Augustins ou dans tous nos terminus, ils sont gratuits).

Plan général sur les abris, plans de ligne, tableaux horaires et tableaux de fréquence aux arrêts, numéro de ligne et principaux points desservis sur le bus, plan itinéraire à l'intérieur. On s'y retrouve toujours.

Et si cela ne suffisait pas, il y a encore un autre moyen: Allô RATP 3461414, pour tout renseignement, tous les jours, même le dimanche.

RATP Des hommes qui ont à cœur de faciliter vos déplacements

## CARNET

Naissances de Ribes, ont la joie d'annoncer la naissan de leurs fils, Sébastien Avignon, le 20 novembre. 84720 Villara

 M. et Mme Dionys Feuilhade de Chauvin sont heureux d'annoncer la uaissance de leur petits-fils Renaud. chez Patrick et Martine Feuilhad de Chauvin. Le 27 novembre 1975. 210, rue de la Convention, 75015 Paris.

Décès | GASTON GEVAUDAN

Nous apprenons la décès de

M. Gaston GEVAUDAN,
ancien président du Conseil général
de la Seine.

[Né le 27 septembre 1899 à Valsonla-Romaine (Vauciuse), président - fondateur du groupe de résistance LibérationNord, M. Gaston Gévaudan avait été
étu conseiller municipal de Paris et
conseiller général de la Seine le 29 avril
1945. Constamment réélu, il aveit été,
de 1959 à 1967, président du groupe
socialiste à l'Hôtel de Ville. Elu président du Conseil général de la Seine en
juin 1967, il tut donc le dernier président du Conseil général de la Seine en
juin 1967, il tut donc le dernier président de cette assemblée. Il fut à nouveau
conseiller de Paris de 1967 à 1971.
M. Gaston Gévaudan s'était présenté
sans succès (sous l'étiquette S.F.I.O.)
aux étactions législatives de 1958, 1962
et 1967 dans la Seine.]

**VOYAGES KUONI** L'OPPOSE DU TOURISME ORDINAIRE.

SI vous simez participer à des voyages très élaborés, où l'organisation des circuits rivalise avec le confort des hôtels alor ; seul ou en petit groupe, vous pouvez en 22 jours faire la route des civilisations pré-colombiennes: Mexico, Urmal, Chichem litza, Guatemala, Chichicastenango, Panama, Bogota, Quito, La Paz, le lac Titisaca, Machu-Pichu, Lima. Que vous alliez en Inde, en Amérique, ou ailleurs, Knoui rous proposes l'apatre l'accon de vongres. La seule pour



Les Galeries Lafayette seul grand magasin concessionnaire Christofle



**Galeries** 

HAUSSMANN-MONTPARNASSE-BELLE EPINE

— Mme Bernard Bugnist,
M. et Mme François Bugnist et
leurs anfants,
M. Etlenne Bugnist,
M. Jacques Bugnist,
Mme Paul Rabbe,
Mme Louis Rabbe,
Mile Anne-Marte Rabbe,
Mile Marie-Françoise Rabbe,
M. et Mme Paul Rabbe et leurs
enfants,

Les familes Berthon, De Reganhac Tharin, Bardon, Rochet, Schirmann

de M. Bernard BUGNIET, leur époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à Paris, le 30 novembre, dans sa soirante-septième adnée.
Le cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité. à Vars, dans la Haute-Saône, le 3 décembre.
Une messe de requiem sera célé-Une messe de requiem sera célé-brés ultérieurement à Paris. La date en sera communiquée. Cet avis tient lieu de faire-part.

Mine Albert Chouchan,
M. et Mine Patrick Chouchan et
leurs sniants,
M. et Mine Jean-Claude Chouchan et
leurs enfants,
M. et Mine Gérard Chouchan et
leurs enfants,
font part du décès de
N. Albert CHOUCHAN,
survenu le 28 novembre 1795.
Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

M. et Mme Jean Deleau.

MM. Philippe et Bertrand Deleau.

Le docteur et Mme Michel Raynal,
ont la grande tristesse d'annoncer
la mort de

In mort de

Mine Marcel DELRAU,

née Elisabeth Stahlberger.

La messe d'enterrement a été dite,
dans l'intimité, en l'église SaintAndré de Saint-Maurice, le 2 décembre.

Cet est-Cet avis\_tient lieu de faire-part. 16, avenue Charles-Floquet, 75007 Paris.

- Mme Maurice Descombes, son pouse, Mms Claude Descombes, sa mère, Le docteur et Mms Philippe Des-

M. et Mme Patrick Descombes Mile Plorence Descombes, Christophe, Stéphane et Eléonore, ses petits-enfants, ses parents, allies et amis, ont la douleur de faire part du décès de M. Maurice DESCOMBES, délégué général du Syndicat national des dépositaires de presse, survenu le 1º décembre à l'âge de cinquante-cinq ans, muni des sacrements de l'Egilse.

Les obsèques religieuses seront célébrées en la cathédrale d'Amiens le jeudi 4 décambre, à Il heures, suivies de l'inhumation au cimetière de Boyelles 4, rue des Trois-Cailloux, 80000 Amiens.

— Mme Christian Jaeger, M. et Mme Jacques Jeager et leurs M. et Mme Claude Jeeger,
M. et Mme Claude Jeeger,
M. Alain Jeeger,
ont la douleur de faire part du décès

ont la donieur de l'aire part du deces
de
l'aire Danièle JOMARON,
chevaller
de la Légion d'honneur,
chevaller
des Palmes académiques,
croix du combattant volontaire
de la Résistante,
déportée et résistante
au camp de Revensbrûck,
survenu le 30 novembre, dans sa
cinquante-deuxième année.
L'inhumation aura lleu le jeudi
décembre, à 10 h. 45, au cimestère
municipal de la rue Gartande, à
Bagneux (Hauts-de-Seine).

— M. et Mme Paul Parodi, Mme E. Cantrainne, M. et Mme Marcel Parodi et leurs

enfants,
Mme Lucien et ses enfants,
Les. familles Parodi, Lucien

Lorolle, ont la douleur de faire-part du décès accidentei, le 30 novembre 1975, de leur fille, arrière-petite-fille, petite-fille, nièce et petite-nièce.

Laure PARODI.

Agée de trois ans.

La cérémonie religiause sera célébrée le jeudi 4 décembre, à 9 heures, en l'église Saint-Antoine, 1, piace Saint-Antoine, Le Chesnay.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

artier présente

Ľart

Bagage

Exposition

du mercredi 3 Décembre 1975 au samedi 3 Janvier 1976 tous les jours, sauf le dimanche, de 10 h à 18 h 30

"Les Boutiques de Paris" 30, rue Haute - Niveau 0

Centre International de Paris

Palais des Congrès-Porte Maillot

Carrés de soie

Hermès, à la demande du Metropolitan Museum de New York,

a créé un carré pour l'exposition "l'Or des Scythes" présentée actuellement au Grand Palais. (180 F.)

Agendas

1931-1976. Hermès, résolument fidèle à sa tradition,

édite toujours le même agenda,

de poche et de bureau (de 175 F à 435 F).

DEALVILE-LILLE-MONTS-CARLO-ST-TROPEZ-HELTON PARIS NEW YORK - REVERLY HELS = LONGRES

- Le Syndicat national des dépo-sitaires de presse a le profond regret de faire part du décès de Manrice DESCOMBES, délégué générai.

Les obsèques auront lieu le jeudi 4 décembre, à 11 heures, en la cathédrale d'Amiens.

— On nous prie d'annoncer le Mme Nan FERRAN. née Monteagle. cérémonie d'incinération autr

de M. Christian JAEGER, décédé à son demicile de Castainau-d'Auzan (32) le 26 novembre 1875. L'inhumation a eu lieu le vendredi 28 novembre dans l'intimité. Cet avis tient lieu de faire-park, 12, avenue de la Bépublique, Casteinau-d'Auzan 32800 Esuze.

— Nous apprenons le ceces, se 30 novembre, du général de SEGUIN de RÉTNIÉS, dont les obséques religieuses ont lleu meruredi 3 décembre, à 15 heures, en l'église de Martillac (Gironde). [Né le 8 août 1903 à Reyniès (Tarnet-Garonne), le général de division (cadre de réserve) Edenne de Seguin de Reyniès est sorti de Saint-Cyr dans l'infenterie. Il a appartenu aux Forces francaises de l'intérieur avant de rejoindre, en 1944, l'état-major de la les armée. Il a commandé, en 1951, la subdivision militaire de la Savole avant d'être affecté au groupe des études tactiques de l'état-major des forces terrestres alliées Centre-Europe. En 1959, il devient chef du service de l'action sociale des forces armées.] Mile Jacqueline TAXIL, chirurgien-dentiste, appelés à Dieu le 2 décembre, dans rappelés à Dieu le 2 décembre, dans sa cinquante-huitième année.
Les obsèques seront célèbrées en l'égies luthérienne de la Trinité, 172, boulevard de la Gare, Paris (13°), le vendredi 5 décembre, à 8 h. 30 précises.
De la part de tous ses amia.
27. avenue du Plessis, 92°290 Châtenay-Malabry.

Loing.

Mine Camille Picard,

Mine Higuette Picard,

M. Alain Caussus,

M. Alain Caussus,

Toute la famille et ses nombreux

amic, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de M. Camille PICARD, décédé accidentellement, le 28 novembre 1975, dans sa soixante-huitième année.

Ses observes auront lieu la teudi

tième année. Ses obsèques auront lieu le jeudi 4 décembre 1975, à 15 heures, en l'église Saint-Eclair de Souppes-sur-Loing, sa paroisse.

Avis de messe — Pour le premier anniversaire du décès de

M. Roger LADAUGE,
directeur commercial
de la Compagnie générale des eaux,
une messe sera célébrée le vendredi
12 décembre. à 11 heures, en l'église Saint - Augustin, 46, boulevard Malesherbes, Paris-3°.

— Four le quatrième anniversaire du décès de Giffes LAIZEAU, agrégé des lettres, une messe sera célébrée le vendredi 5 décembre 1975, à 19 heures, en l'église Saint-Pierre de Montrouge, 82, avenue du Général-Leclerc, Paris (14°) (mêtro Alésia).

 A la mémoire de
 Mme veuve Marc LAUER;
 née Monique Gelin,
sleusement décédée le 24 novembre pieusement decedes le 24 novembre, une messe sem célébrés par le Père Lendger, sumônier national des artistes, le vendredi 5 décembre, à 11 heures, en l'église Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré, à Paris.

-- Pour le premier anniversaire du décès du docteur
Maurice VERNET,
une messe sera célébrés le vendredi
12 décembre, à 19 heures, en l'église
Saint-François-de-Sales, 6, rue Brémontier, Paris-17e:

- Mme Marc Codron, ses enfants et petits-enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de M. Marc CODRON, et dans l'impossibilité de répondre individuellement à tous ceux qui se sont associés à leur deuil, les remarciant très sincèrement et leur

Remerciements

— Le famille de

M. le chanoine Jean LECOUVETTE,
ancien aumônier militaire,
et l'équipe sacerdotale de l'église
Saint-Honoré-d'Eylau expriment leur
sincère reconnaissance à tous ceux
qui as sont-associés à leur deuil et
les prient de trouver lei leurs remerciements émus.

Bienfaisance

La Semaine nationale des mar-mites de Noël de l'Armée du salut surs lieu du 7 au 24 décembre. Le compte « Fêtes de Noël » est ouvert : Armée du salut, C.C.P. 53-05 Paris.

Visites et conférences JEUDI 4 DECEMBRE VIBITES GUIDESS ET PROME-NADES. — Calese nationale des monuments historiques, 13 h. 45, 83, rue de Richelleu, Mms Legra-geois : € Boccace, exposition à la

Bibliothèque nationale 3. — 15 h. Musée des monuments français, palais de Chaillot, Mme Bouquet des Chaux : « La peinture murale française des quinnième et sehtème siècles 7. — 15 h. ontrée de la hasilique, Mme Détres : « La basilique de Saint-Denis 8. — 20 h. 30. salie, 21, rue Notre-Dame-des-Victoires, Mme Thibault : « Naissance d'une nouvelle civilisation cendentale : les royaumes barbares, s. Musées nationaux, 10 h. 30 et 15 h. : « Visite des chefs-d'œuvre du Louvre x. — 14 h. 39, 42, avenue des Cobelins : « Manufacture des Gobelins » (Mme Ferrand).

CONFERENCES. — 21 h., 34, rue des Saint-Pères, M. Rozer Seydoux : « Souvenirs d'un récent coyage an Chine » (Société de l'histoire du protestantisme français). — 20 h. 30, 2, rue de la ville-l'Erêque, M. Labour : « La catéchèse, pour quelle Eglise? » (K. T. 80), — 29 h. 30, 26, rue Bergère, M. Arnold : « Lo bouachlisme et l'Occident » (l'Homme et l'Occident » (l'Homme et l'Occident » (l'Homme et la connaissance). — 21 h. 1 his, rus Keppler : « Les pouvoirs latents dans l'homme » (Loce unic des lhécsophes).

SCHWEPPES Bitter Lemon

## **VENTES**

A Londres

2350000 FRANCS POUR UN PICASSO 1,7 MILLION DE FRANCS POUR UN MODIGLIANI

L'autoportrait de Picasso, en 1991, a été vendu 283 500 livres (2 350 000 francs) mardi au cours

(2 350 000 francs) mardi au cours d'une vente aux enchères chez Christle's à Londres.
L'acheteur est un Français dont le nom n'a pas été révêlé. Le table au, qui avait été vendu 147 000 livres dans la même salle des ventes cinq ans plus tôt, faisait partie de la collection Fletcher Jones, un Américain de Los Angeles mort dans un accident d'avion en novembre 1972. Les d'avion en novembre 1972. Les vingt-neuf pièces de cette collection, qui comprenalt des tolles de Bonnard, Degas, Pissarro et Renoir, ont atteint ensemble plus de 800 000 livres (72 millions de francs). Au cours de cette vente, un Modigitani, le Garçon en culottes, a battu un record mondial pour une œuvre de ce peintre : 189 000 livres (I million 700 000 francs), payés par le mar-chand de tableaux new-yorkais Stephen Hahn.

ingenieul

Mroteshni

A DELECTION COM!

DIRECTION

Weitetron 3 and 2 Stally results of the

g was in

e pist

A L'HOTEL DROUOT

EXPOSITIONS de 11 heures à 18 heures S. 1. - Argenterie. Céramiq. Meubles.

M. Bolsgirard.
S. 5. - Bel ensemble de céramique.
MM. Lacoste. M. Ader, Picard. Tajan.
S. 7. - Timbres. M. Pasquet.
M. Rihault-Menetiåre. Marilo.
S. 8. - Br. Hvres anc. et modernes.
Manuscrits à eniuminures du XV. s.
M. Delorme.
S. 16. - Bronzos égyptiens. Très br.
objets d'art nègre. Tapis d'Orient.
MM. Roudillon, Beurdeley. S.C.P.
Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur.
S. 14. - Tabx mod. Bijoux. Bon mob.
Extrème-Orient. M. Le Blanc.

S. 7. - Bibliothèque Mme D..., 2° partie Edit. origin. XIX° et XX° s. M. Guérin. M° Ader, Picard, Tajan. S. 18. - Meubles. M° Thullier. EXPOSITION

Palais Galliera, 11/18 h.-21/23 h.
COLLECTION FELIX PANHARD
Première vente
Très important ensemble de
MINIATURES
des XVII°, XVIII° et XIX° siècles
MM. B. et J.-P. Dillée.
Mª Ader, Picard, Tajan.

Une nouvelle suggestion cadeau chez Lanvin

"Autour d'Arpège"

Un coffret exceptionnel en tirage limité et numéroté

A utour de la célèbre Boule Noire créée pour Arpège en 1927, Lanvin réunit aujourd'hui dans un somptueux coffret cadeau l'eau de toilette, le tale, l'atomiseur de sac et le savon Arpège.

Un coffret laqué noir et or dans la plus pure tradition d'une folle époque où l'on ne savait quel luxe inventer pour faire briller les yeux des femmes.

Edité en tirage très limité, le coffret "Autour d'Arpège" (542 F) est disponible chez tous les Parfumeurs agréés par Lanvin.



La Rigar La Rigne T.C. OFFRES D'EMPLO 34,00 Offres d'emploi "Placards encadrée" minimum 15 lignes de hauteur 38,00 DEMANDES D'EMPLOI - 7.00 CAPITAUX OU

PROPOSITIONS COMMERC 65,00

## ANNONCES CLASSEES

in ligne in ligne T.C. L'IMMOBILIER Achat-Vente-Location

EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

25,00 29,19 35,03 30.00 26.85 23,00

offres d'emploi

39,70

44,37

75,89

SPECIALIZED CONSORTIUM BANK with very strong backing, LOCATED IN PARIS is looking for

## Young international BANKER

with experience in financial analysis, and in structuring, analysing with legal counsel, and syndicating both Euroloan and Eurobond transactions. Work in energy would be

 Applicants must be fluent in English and French. Other languages will be appreciated. Compensation will be negociable according to experience and qualifications.

Please, write with full details to ... No 31.897 CONTESSE Publ. 20, av. Opéra 75040 PARIS CEDEX 01, who will forward.

- Applications will be held in strictest confidence.



L'A.F.P.A. Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes qui a pour mission d'assurer aux Adultes une formation ou un perfectionnement qui leur permettent une adaptation rapide à la vie

## électrotechniciens

Ayant acquis : • une expérience de plus de

et intéressés : •. par les problèmes pédagogiques • les relations humaines

La formation pédagogique sera assurée.

ana

A.F.P.A. 15. Place de Villiers 93108 Montreuil sous réf. P. FERRIERE.

## Miele

APPAREILS ELECTROMENAGERS et industriels

## UN DÉLÉGUÉ COMMERCIAL

pour régions économiques CHAMPAGNE, BOURGOGNE

La résidence du candidat devra se trouver dans la région visitée.

र्देमराग्रातकारम्यस्थासम्बद्धाराम्यस्थानस्य ।

Envoyer curriculum vitae chez : M. Paul BENGUIGUI. 2 rue Cordier. 30000 NIMES.

ECT. S. C.V., photo, rém. souh.
I.R.A.P., 46, roe de Lagny
93100 MONTREUIL.
IMPT GPE INTERNATIONAL
RECHER. POUR SA FILIALE
INSTALLEE COTE D'AZUR.
CHIMISTE
EXPERIENCE COSMETIQUES
PRODUITS MAQUILLAGE 5 A
10 A. Posit. cadre. Ecr. av. C.V.
Détail. Haves Monte-Carlo 3892.

à pourvoir début de lanvier 1976

urexperience; bonne connal sance MITRA 15 appréciée Envoyer C.V. manuscr. + ph. + prétentions à la Société du Métro de Marsellle, 44, avenus Alexand.-Durnes 13008 Marsellle.

pour poste responsabilité. Ansials indispensable. Age minimum : 33 ars. Ecrire av. C.V. DESURMON 9, villa Pierre-Ginier 7,2018 PARIS.

OREAM NORD OREAM NORO
4, rite de Bruxelles
59046 LILLE CEDEX
Recherche pour ses études d'
Schéma Résional de Transport
des Personnes
INGENIEUR Chargé, études.
Adressar candidature
avec C.V. et prétentions. offres d'emploi

### offres d'emploi

## Regional Sales Manager Designate

now require a Regional Sales Manager Designate to launch our wide range of waterproof sports footwear throughout France and Benelux.

The successful applicant, who will be required to set up a team of distributors from our Brussels office, will be fully conversant with modern selling techniques, have a good commercial knowledge com-bined with a command of English, and be familiar with the applications of safety and protection standards. Experience of shoe-making and of the footwear industry would be helpful but is not essential.

His main sales effort will be to industrial users and sports trade wholesalers and while previous involvement in selling to this type of outlet would be an advantage, we are primarily looking for a man with enthusiasm and a pleasant, confident personality.

We offer an attractive salary together with the fringe benefits expected of a company of our standing.

For an application form please write, in English, to Mr D. Vickers, Personnel Manager, Uniroyal Limited, Heathhall, Dumfries, Scotland.



pour notre filiale française

un DIRECTEUR

jeune et dynamique, diplômé H.B.C. ou équivalent, possédant parfaitement l'angisis, écrit et parié.

La fillale française, qui occupe une dizaine de personnes, a une activité exclusivement commer-

Le candidat doit être d'un caractère ouvert et travailleur, avoir l'habitude d'établir et de suivre le budget et possèder des qualités de meneur d'hommes.

Adresser curriculum vitae, photo et prétentions à M. GUY. 16, svenue de Friedland, PARIS (8°), sous référence 7.511.

oort. Sie rech. pour poste re outre-mer prêt à pourvoir rapidement COMPTABLE (Hane)

15 INGÉNIEURS

INFORMATICIENS

Cinq à dix ans expérience. yant participé à la réalisation de systèmes d'exploitation. BONNES CONNAISSANCES TELE-INFORMATIQUE.

TRES HAUT SALAIRE

IMPORTANT GROUPE DE SOCIETES DE SERVICES recherche

## SON JURISTE

australia - sydney

UNIVERSITY

OF NEW SOUTH WALES

SCHOOL OF FRENCH

LECTURER

(REF. 886)

High academic qualific, requir. Pref. given to applicants with a special interest and qualificat. In applied Inguistics (audio-lins, and audio-risual lans, teaching) competence and exper. In one or more of the following an advantage: Franch speak, cuit, outside France, French cinema, classic, and preclassic, Illerat. Excel. command of Franch. Ian-

classic, and preclassic, literat. Excel. command of French, lan-guage essent. Salary doll. Aust. 12.063/Aust. doll. 16.193. Commun. Salary accords to qual. and. exc. For details of app. and applic. Forms wr. (quoling ret. nº) to appointem. office, Po Box 1, Kensington NSW Australla 2033. Applications close 19 dec. 1975.

STE FRANÇAISE ENGINEER-ING ET INSTALLATIONS, slège résion parisienne, rech. pour PIPELINES et STATIONS DE POMPAGE,

INGENIEUR

TELECOMMUNICATIONS ET TELECOMMANDES Grande Ecole ou équivalent. Dix ans expérience minimum

ovoy. C. V. détaillé, photo et rétentions HAVAS CONTACT 156, boulevard Haussmann, 75008 PARIS, sous n° 46.661.

Centre National Transfusion angu. rech. pour Etabl. Orsay LABORANTINES poss. BT ou BTS, Ecr. av. CV 6, rue A.-Cabanei, PARIS (15°).

Sons la responsabilité du DIRECTEUR ADMINIS-TRATIF ET FINANCIER, il prendra en charge les problèmes juridiques du groupe : Droits des sociétés, assurances, propriété indus-trielle, coutentieux, fiscalité...

 Formation licence droit privé ou des affaires.
 Angleis souhaitable. LIEU DE TRAVAIL : PARIS (90)

Adr. lettre manuscrite, C.V., photo et prétent. à MINET PUBLICITE, nº 58.004 40, rue Olivier-de-Serres, 75015 PARIS, qui transn

## LES MAISONS BRUNO PETIT

## ANIMATEUR DE FORMATION

 Il transmettra les connaissances et savoir faire (analyse des modes opera totres, définition des processus d'enseignement...).

o Il mettra au point les aides pédagogiques. Ost animateur est un technicien expérimenté et un praticien de l'animation

Ecrire 41, rue des Sorrières - 92190 MEUDON.

## Adresser C.V. à A.T.S., 8. rue de Maubeuge, Paris-9. CENTRE DE RECHERCHES

## FILIALE FRANÇAISE GROUPE PETROLIER INTERNATIONAL

INGÉNIEUR Grande Ecole Formation Chimie. EN.S.P.M. Option raffinage appréciée.

Anglais parié et écrit exigé. Envoyer C.V. et photo Nº 32.315 Contesse Publicité, 20, avenue de l'Opéra, Paris-1er, qui transmettre Important Groupe Français à vocation Multinationale dans le domaine de L'AIR CONDITIONNÉ CHAUFFAGE

## **JEUNES INGÉNIEURS**

pour son Bureau d'Etudas, capables, ultérieurem., de prendre la responsabilité de chantiers à l'exportation. Angl. cour. indispens. Ecrire avec C.V. nº 27.298 P.A. S.V.P., 27, rue Général-Poy - 75008 PARIS.

## pulli...pour la première fois en France! une étude comparative sur le

## RENDEMENT DES ANNONCES "OFFRE D'EMPLOI"

UNE DOCUMENTATION PRECISE ET COMPLETE

— comparaison du rendement des quotidiens parisiens et régionaux, des hebdomadaires spécialisés et d'information.

— le meilleur rendement pour 9 catégories d'emploi : cadres de haut niveau ingénieurs, commerciaux, comptabilité et gestion, informatique, agents techniques, secrétaires, dactylos, employés.

UNE DOCUMENTATION ACTUELLE : annonces parues entre le 1er Septembre 74 et le 1er Juillet 75.

UN OUTIL DE TRAVAIL pour tous ceux que concernent les problèmes de recrutement : du chef d'entreprise au responsable du recrutement.

Veuillez m'adresser un exemplaire de l'Etude Comparative sur le Rende ment des Annonces « Offre d'Emploi» - Bon à découper et à renvoyer à ORGANISATION et PUBLICITE 2 rue Marengo 75001 Paris / 260.37.17 

ci-joint chèque bancaire (ccp) de 360F+tva 20%=432Fttc ou bon de commande cachet - signature :

offres d'emploi

LABORATOIRE PHARMAGEUTIQUE Pour son Unine située à Casablance - Maroc recherche :

## UN DIRECTEUR D'USINE

Membre du Comité de Direction, responsable des activités de production, il dirigera 150 personnes. Il aura pour mission de définir les objectifs de fabrication, lancer les programmes, superviser les achats, les stocks, les expéditions et la mainte-nance, suivre les prix de revient et améliorer les

nance, surve les prix de revient et amendrer les méthodes. Le candidat sers un spécialiste de la production, de l'ordonnancement et des méthodes et aura une formation de gestionnaire et une expérience d'au moins 6 ans dans la direction d'une unité de fabri-cation au sein d'un groupe pharmsceutique. Pour réussir, il devra se montrer compétent en gestion et dans la direction des hommes.

## SON ADJOINT GESTIONNAIRE

Rapportant au Directeur d'Usine, il animeta envi-ron 30 personnes, Responsable du planning de la production, il assurera la coordination des achats, l'importation, la réception et le stockage des matières premières, le contrôle de la rotation des stocks, les relations avec les transporteurs et les

stocks, les relations avec les transporteurs et les expéditeurs. Le candidat doit joindre à une formation supérieure une pratique d'au moins 5 ans des achats et de la gestion des stocks dans le domaine des produits pharmaceutiques ou de la grande distribution et de solides qualités d'organisation et de méthode.

## SON ADJOINT INGÉNIEUR

En position fonctionnelle, il sura un rôle de conseil sur la rentabilité de la production. Il sera chargé de développer et de gérer un programme de réduction des coûts, d'établir et de maintenir des standards de fabrication, de conduirs des projets sur de nouveaux équipements. Ce poste conviendrait à un ingénieur (Arts et Métiers ou équivalent) syant 3 à 5 ans d'expérience industrielle dans un groupe pharmaceutique ou chimique.

Les candidats doivent être désireux de contribuer au développement d'une société performante au sein d'une équipe jeune.

Envoyer C.V., photo, rémunération actuelle et prétentions, en précisant le poste désiré, à : S.I.P.A., B.P. 3028-Cosobianco Le secret des candidatures est garanti.

## **SNECMA**

CENTRE D'ETUDES ET D'ESSAIS DE VILLAROCHE près MELUN, recherche

## INGENIEUR

diplôné grande école de commerce

POUR

## ANALYSE de la VALEUR ADMINISTRATIVÉ directement rattaché au directeur du centre

RESPONSABLE DE :

procédures administratives actuelles. l'amélioration de la gestion, notemment par une informatisation plus complète des procédures

LE CANDIDAT RETENU:

e soit ingénieur avec formation administrative e soit diplômé d'une grande école commerciale (HEC - ESSEC - ESCP).

disposera d'une première expérience industrielle réussie de quelques années.
sera âgé de 28 ans minimum. Adresser lettre, C.V. avec photo et prétentions à : M.G. MARYNCZAK-SNECMA-Dépt Encadrement 150, bd Haussmann - 75361 PARIS CEDEX 08.

Société d'Études et Conseils

## AERO

(Automation - Electronique Recherche Opérationnelle)

## INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES

ou équivalent

ayant plusieurs années d'expérience dans les domaines suivants :

• Analyse, conception et développement de systèmes techniques complexes (radar, sonar, télécom, véhicules ou plates-formes de conceptions avancées, systèmes propulsifs).

• Modélisation et simulation numérique.

• Techniques de la recherche opérationnelle et analyse générale des systèmes (aspects coût - efficacité).

Traitement statistique des informations, rela-tions hommes-machines.

## 2) INGÉNIEURS INFORMATICIENS

ayant de préférence quelques années d'expérience en :

Applications scientifiques.
 Modèles et simulations numériques de grande

taille,

Systèmes temps réel,

Création d'outils logiciels d'applications.

Ecrire avec C.V., 3, avenue Opéra, 75001 Paris.

REVUE D'ARCHITECTURE

## JEUNE F. ARCHITECTE

ou ayant comnaissances d'architectures contempo-raine, méthodique, cultivée, sachant rédiger et réécrire. Dactylo, langues (angials) souhaitables. Participe-rait à documentation, rédaction, fabrication.

PINTES

3.435

emploir régionaux

professionnelle recherche des

## ingénieurs

5 années dans le secteur des automatismes (Etude, réalisation, modification, maintenance) une bonne maîtrise des problèmes techniques

Adresser c.v. détaillé et prétentions à :

Bonnes réf. Se présenter à : A. Guillappic le matin, de 9 h. à 12 h. ou adresser lettre man, avec C.V., photo, prét. et date disponible à C.F.D.T., 13, rue de Monceau, 7508 PARIS.

<del>र</del>त्तास्यकानारप्रधानभाषस्यभाषायानायानायस्य।

Dispositions et expérience affirmées pour la vente aux revendeurs et désir dynamique de progresser. 25 ans minimum. Libéré des obligations militaires. La rémunération faite de fixe et de primes dans la proportion d'environ 3/4 et 1/4 no devrait pas être inférieure à 36.000 F brut la première année. Frais de déplacements payés. Voiture fournie.

Euvoyer lettre de candidature manuscrite et C.V. avec photo (retournée), réponse et discrétion assurées à MIELE FRANCE B.P. 1,000 - 93151 LE BLANC-MESNIL

RECHERCHONS

DIRECTEUR

exploitation générale, commerciale, sociale pour HYPERMARCHÉ

Organisme de tormat, désirent s'implant. Provence-Côte d'Azer CADRES COMMERCIAUX

SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE

Une maîtrise Faculité, ou BTS, ou DUT dectronique socialiste informatique SOFT, deux è trois ans d'expérience; bonne connais-

CADRE

Administratif grande expérience Exportation, branche bâtiment T.P. Résidant Cames. Ecrire: s/ rétér. 200 à P. LICHAU S.A. 50, aitée Jean-Jaurès. 31000 TOULOUSE, qui trans.

INGENIEUR

**IMPORTANTE SOCIETE** 

D'INSTALLATIONS recherche pour

le Moyen-Orient

T.P. ou formation équivalente .

responsabilité totale d'une unité d'exploitation de chantiers T.H.T. très importants.

Il devra justifier d'une expérience similaire dans le

Le candidat rétenu se verra confier la

GROUPE PHARMACEUTIQUE FRANÇAIS

d'audience internationale développant et réorganisant ses activités

RESPONSABLE

Méthodes industrielles

U sers chargé:

— des études de postes et de la S.D.T.;

— des études de conditionnement : définition et standardisation;

— du choix du matériel de production;

— de l'établissement des standards de
fabrication;

— des nomenclatures.

recherche

DIRECTEUR RÉGIONAL

dépendant directement de la Direction Générale. Minimum 32 ans. Formation supérieure souhaitée.

Expérience : Connaissance parfaite de la distribu-

Mission: Développer le potentiel acquis.

Assurer les contact clients su niveau
grossistes, centrales régionales, éventuellement centrales nationales.

Diriger et animer 4 merchandisers.

Adresser curriculum vitae manuscrit, photo et prétentions à R. & D., 22, rue G.-Tell, Paris-17\*.

MÉTAIRIE S.A.

SOCIÉTÉ DE PROMOTION IMMOBILIÈRE

CHEF DE PROGRAMME

Basé à Paris.

Nombreux déplacements en province.

Formation supérleure. Expérience nécessaire de l'immobilier.

Adresser exposé de motivation d'intérêt pour le

METAIRIE S.A. - 35, sv. de l'Opèra, 75002 PARIS.

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE RESPONSABLE

DE PROGRAMMES

Envoyer C.V. + photo + prétentions N° 27.534 P.A. S.V.P., 37, rue Général-Poy, 75008 PARIS.

Etudes supérisures. immobilière indispensable.

Expérience immobilière indispensable. Goût pour les contacts fréquents. Sens développé.

poste et curriculum vitae à :

tion alimentaire traditionnelle et moderne (« homme de terrain »).

offres d'emploi

offres d'emploi

METROPOLITAINE Ayenr we see the contacts humainal respect of the contacts have minut. 28 ans. Salake sering 33,000 F. Logement assure. For mation complémentaire. Employment assure. JEUNES DIPLOMES

IUT, BTS ou équivalent Libérés obligations militaires Envoyer C.V., photo et prétent s/réf. 31,875/M I.C.A. PETITES ANNONE

importante Société Distribution Alimentaire Recherche UN COMPTABLE

Pour ces deux postes. ANGLAIS Indispensable, lacements France/Ette LIEU DE TRAVAIL ; Banileue SUD PARIS. rerie; Consolidation des comptes. Ecrira en loignant C.V. et photo à M. MATAN. VINPPIX

secrétaires

BROTHER FRANCE S.A.

MACHINES A COUDRE INDUSTRIELLES
JAPONAISES recherche

SECRÉTAIRE COMMERCIALE PRANÇAIS-ANGLAIS

ayant déjà connaissances sur machines à coudre Bien rémunérée.

Envoyer candidature 3. r. Etienne-Marcel, Paris-1#. Tél. : 238-33-01 et 32-94.

<u>de direction</u>

UNE SECRETAIRE UNC SCLARIANE
DE DIRECTION
30 ans minimum, bonne culture
générale, connaissance de
l'Anglais écrit. Sérieuses
références. Situation stable.
Avant. sock. 40 h. hebdo. Ecrire
svec photo, C.V., et prétentions
nº 42.579 B à Bieu, 17, r. Lebel
94300 VINCENNES, qui trans.

représent.

demande

capitaux

DEPARTEMENTAUX

PARTENAIRES-

UTILISATEURS

OU INVESTISSEURS
pour construction locate et
pureaux sur terra in iui
appartenant dans tille de la
Jatte, Levellois, Téléphone :
757-60-60 - 79-38,

e capdidat devra posséder : Une formation supérieure de préférence commerciale. Une expérieure de la vente. La conseissance de l'anglais ou de l'allemand.

Env. C.V. détaillé en précisent prétentions à MINET, publiché N° 4,000, 40, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris qui transmettre.

Clientèle

ATTACHÉ -

COMMERCIAL EXPÊRIMENTÉ

Introduit par prédécesseur pendant quatre à six mois REMUNERATION INTERESSANTE

Concessionnaire automobile marque drangère (vente, après-vente, location longue durée) Quest PARIS recherche URGENT

Partaite connaissance législetion française du

SALAIRE SUIVANT GUALIFICATION Ecr. av. C.V. et photo (N° 3/4/D) - A.M.P. 40, rue Olivier-de-Serres Paris-15-, qui transmettr

INSPECTEUR CCIAL

<u>Secrétaire</u> <u>Secrétaires</u>

important organisme privé

représent. offre

REVENDEURS OU % Contactez fabricant Allemasne 2 jours à Paris : 873-70-13.

ADMINISTRATEURS de BIENS, SOCIETES IMMOBILIERES, OP DE GERANCE, BANQUES, Cies d'ASSU-RANCES et leurs fibales

IMPORT - EXPORT ch. carte à EXPLOITER ou CLIENTELE à SUIVRE A L'ETRANGER. Ecr. Régie-Presse pe T 79672 M 85 bis, rue Résumur, Paris-2\*, POUR LA SUIVRE. ET LA DEVELOPPER FUEL (C.A.: 30 MF) rafischée à Groupe 180 MP ch. pr PARIS et Banl. Ose

35 ans minimum Connaissance de cette clientèle appréciée, mala avant tout TRES BON CONTACT COMMERCIAL

Lettre manuscrite, C.V., salair et photo, sous réf. 3.256, a Sciention conseil

RESPONSABLE **ADMINISTRATIF** 

données, Adresser C.V. et prétentions : Service du Personnel, Fort d'Usy-les-Moulineaux, 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX.

**ASSISTANTS** 

CONFIRMES NIVEAU D.E.C.S. STACIAIRES

TITULAIRES D.E.C.Ş.

I R A N
recherche pour construction
très importante usine
DIRECTEUR DE TRAVAUX
CONDUCTEURS DE TRAVAU
CHEFS DE CHANTIER
CHEFS D'EQUIPE
Très sérieuss référ, bělimen
industriels. Béton précontrolin
préfebrication.
Début des travaux férrier 1976

< SYSTEME > Début des travaux février 1976. Ecrire sous rélérence 279 à : P. Lichau S.A., 50, allée Jean-Jaurès, 31800 TOULOUSE, s.tr. Pormation ingénieur ou B.T.S. électronique, Expérience trois ans de tectulo-commercial. Consaissances en micro-électronique souhaitables, pais parlé et écrit Indisponais parlé et écrit Indisponais de négociations à haur nivoau recinique Sté Prestations Services CADRE COMMERCIAL

à haut niveau techn et commercial. dres. C.V. manuscrit + phot + prétentions nº 32.031, CONTESSE PUBLICITE, I, av. de l'Opéra, Paris-les, q.

IMPORTANTE SOCIETE D'IMPORTATION MATERIEL ELECTRONIQUE

INGENIEUR

TECHNICO-COMMERCIAL

Société recherche MENAGE DE GARDIENS

eventuellement chaufeur;
FEMME, entret. et menage.
Ce poste conviendralt à un couple d'excellentes référ. Tél. pour prendre r.-vs à M. GUERIN, 293-33-10.

MADAME
Rentabilisez vos loisirs
Formation assurée - Excellente
présentation, - Tél.; 744-20-12.
Impre Sté Espinearing
attractuellunium recherche

Pétrochimique recherche JEUNES INGENIEURS diplômés avant 1 à 5 ars d'expérience en installation ergineering ou chantier, dans une des socialités sulvantes : électricité, instrumentation-régulation, machines mécanie, pompes, compresseurs), pour participer à engineering dans bureaux banileue parisienne et à suivi et misa en route grand chantier élogné. Adresser C.V. défaillé et prétentions à : n° 9.50, SPERAR, 12, rue Jean-Jaurès, 92507 PUTEAUX.

procession of the procession o

S. E. F. T. (ORGANISME D'ETAT) UN INGENHEUR

de Nationalité Française
Désaé des oblisations militaires Dipitimé d'une grande
école (option informatique)
ou doctorat inoisième civile
our participer à la conduite
de srands projets
Informatiques.
Il sera exisé de candidat :
Une expérience d'au moirs
3 ans dans la conception de
systèmes;
Des connaissances solides
dans les domaines suivants :
Langene d'assemblage et
de haut niveau), référment,
structures de données, sestion de base de
données.

SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE - recherche :

animaux Particular vend (sume chief Colley, 9 mols, Prix : 1,500 F. TEL.; 684-97-74.

Pour région parisie

troff to I turn Gual.

prospection et vente de produits pétroliers dans la clientale prod. hiancs, evandeurs fuel, transporteurs.

Cussommateurs.

Secteur corresp. à environ 2 départements. Création et sestion des revendeurs orbaniques sur son secteur.

Possib. de promotion et de développement de carrière.

Format. subérieure coale.

Expér. de la vie de produits pétroliers soutaitée mais non indispensable.

STE MARITIME Recherche pour ses services comptabilité et sestion SECRETAIRE-COMPTABLE QUALIFIEE

> Bonnes notions d'anglais nécess. [el. pr Rendez-vous : 266-02-57. enseignem.

VACANCES ANGLAISES pour leunes 12-18 ans et adultes de tous âges. Tét, : 033-01-72.

formation profession.

`:::::

 $h(x_{i+1})$ 

The same of the sa

Diblotter

DEVELOPER

Marine .

S. Okt

-a. ',

• •

SUR IBM 3
Niveau BAC ou Ire,
7 mols, 180 h. de cours :
Exploitation
Gestion - Analyse - GAP 2

travail à domicile

Céderait cabine à pédicure soihait, travailler dans un groupe esthéticiennes-kinési, Renselsin, détrait, dernandés, Tél. après 20 h.: 227-09-63. IMPTE STE RECOUVREMENT ET GESTION s'implantant progressivement sur le territoire national roch. pr. les désartem. 75 - 91 - 92 - 94 et 95 : DRECTEURS

PEDADTEMENTATIV Demande Ch. travaux dectylo à domicile sur IBM électric. à sphères 82 C Tél. 260-75-70 à part., 14 h. 30.

alment le contact humain, cence en droit ou équivalen souhaité. Caution demandée. critre avec C.V. et photo à 7 78,910 M, REGIE-PRESSE bis, rue Réaumur, Paris-2e traductions

<u>Demande</u> Traducteur expérim. Franç., Ahsil. Aliem., Esp., Portug., ci., traductions techniq., médiceles, cciales, pub. Tél. de 9 à 11h. 22400-51. Ecrire SPRECHER: 16, rue Degas, Paris-16.

Voir les demandes d'emplois et l'immobilier en page 35

Chaque vendredi, nos lecteurs trouveront la rubrique farmin do Homb

Les annonces peuvent être adressées soit par courrier au journal, soit par tél. au 233-44-21, p. 364 et 392.

Ecrire avec C.V. et photo, 2013 16ffr. 31,359/M., 3 E.G.A. PETITES AMMONGS IMPORTANTE SOCIETE ETUDES ET REALISATIONS INGENIEUR

CADRE SPECIFIQUE

HOSPITALIER

Diplômé ou équivalent.

Ayant expérience domaine médical et Hépitaux pour système de santé et

Poss. formation complément

mport, Constructour rechar pour Assistance Clientèle **PROGRAMMEURS** COMMERCIAL Diplômé au équivalent

ne des T.P., Génie Civil. Pratique de la langue anglaise indispe Adresser C.V. en précisant expérience et prétentions salaire sous nº 4592 à COFAP, 40, rue de Chabrol, 75010 PARIS, qui transmettra.

IMPORTANT ETABLISSEMENT FINANCIER recherche pour son centre de TRAITEMENT DES ORDRES BANCAIRES (IBM 370/155 OS VS 1)

ORGANISATEUR -

INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIF pour coordonner techniquement les modifications d'organisation, da procédures de traitement et de contrôle, la formation des agents et le lancement de toutes modifications des applications existantes ou de toute nouvelle application en relation per-manente avec les services d'étude et la hiérarchie de la production.

INGÉNIEUR SYSTÈME

CONFIRMÉ pour :

— optimiser et maintenir les systèmes d'exploitation ;

— conseiller, informer et assister les services utilisateurs.

Diplôme d'études supérieures. Connaissance approfonde du matéries IBM et du SOFTWARE correspondant (OS/VB 1 en particulier) exigée. Connaissance autre matériel appréciée.

Envoyer C.V., photo et prétentions à nº 4.603, COFAP, 40, rue de Chabrol, 75010 Paris, qui tr.

FILIALE SOCIETE INTERNATIONALE proche banlieue ouest

FORMATION D.E.C.S. on equivalent Rattaché au Directeur Administratif, ce Cadre supervisera les services de comptabilité générale, clients et analytique.

trois ampées en qualité de Chef de service comptable ou Chef Comptable dans une Société coyenne liée à un Groupe international. De bonnes connaissances fiscales et la pratique Ronnes connaissances d'anglals indispensables

Adresser letire manuscrite, C.V. avec photo ret. sons la référence No 32.346 à CONTESSE Publ. 20, avenue de l'Opéra PARIS 1er, qui transm.

U.S. International pharmaceutical group seeks

## INTERNATIONAL COUNSEL

Based in Paris, he will be responsible for the legal affairs of the French company and the other European affiliates including:

corporate legal work,
 licence and other contracts,
 industrial property,
 EEC legislation.

Legal training in U.S., France or U.K. and at least five years' experience in company or law firm required; experience in pharmaceutical industry an advantage; fluency in both English and French essential.

An excellent salary will be offered. Please write with resume of experience and salary history to:
Vice-President Personnel.

Write to No 7823, « le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS-9\*.

🔆 laboratoire 🔆 pharmaceutique français un cadre débutant

**immunologiste** veau : D.E.A. d'in thèse 3è cycle

Son travail consistera en Etudes

PUBLICITE, 20, av. Opéra,

immunologiques de produits naturels dens un laboratoire de recherche-Ecrire lettre manuscrite avec C.V. à No 31.829 CONTESSE

Le candidat idéal :

— attrait 30 ans minimum;
— serait diplômé des Arts et Métiars (ou équivalent);
— aurait 5 ans d'expérience dans un poste similaire.

L'exercice de la fonction est dans la région parisienne, Le poste est évolutif, le niveau de rémunération est ouvert et fonction du candidat.

Adresser C.V. détaillé et prétentions à n° 32.518, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris (1°), qui tr. HANDING HERBERTARING PROPERTIES HERBERTARING HOURS HERBERTARING HOUSE HERBERTARING HOUSE HERBERTARING HOUSE H

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IMPORTANT recherche délégués

médicaux

 niveau Bac excellente présentation
 dynomisme,

 possession voiture Pour - région Parisienne - Somme, partie Pas-de-Calais - Savoie, Haute-Savoie

 Oise, Aisne
 Morne et limitrophes Offrons:

stoge formation payé fixe élevé + importante prime rendement + indemnité. Adresser c.v. détaillé Havas Contact, 156 Bd Haussmann 75008 Paris sous ref. 46647

**SOCIÉTÉ D'ÉTUDES PARIS** 

Jeunes INGÉNIEURS

**INFORMATICIENS** 

• Conception at mise en œuvre sur ordinateur d'un système de gestion de stock, d'ordonnancement ou de contrôle de production. Gestion d'attellers ou de chanifers importants. Contrôle de sestion d'attravales · Logiciel de base ou package

Adresser C.V. sous nº 32.366 à CONTESSE Publ., 20, avenue de l'Opéra, Paris (1º), qui transmettra, en précisant langages utilisés, objet, durée, résultats et contribution personnelle relatifs à la réalisation principale.

NOUS SOMMES LA FILIALE FRANÇAISE D'UN CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES DE GESTION. Notre division informatique (Paris) est actuellement en pointe sur un marché fortement concurrencé.

Notre directeur général cherche le directeur commercial à qui confier cette division. Il a fait ses armes chez BURROUGHS,

PHILIPS, LOGABAX, pourquoi pas NIXDORF et, à la limite, peut venir d'un constructeur de "minis" ou bien être ITC sur le bas de gamme d'IBM ou HB. C'est l'occasion pour lui de devenir, en titre, patron d'une division et de sièger à la DG. Seul un "battant" peut réussi

Carrières de l'Informatique ALEXANDRE TIC S.A. 10, RUE ROYALE - 75008 PARIS LYON- LILLE - GENEVE - ZURICH - BRUXELLES 

Ecrire à J. THILY ss réf. 2977 LM.

pharmacien

80.000 F+ Filiale d'un groupe pharmaceutique multinational, nous recharchons pour notre Département Pharmaceutique un collaborateur pour lui confier les opérations de contrôle et de législation pharmaceutique.

Il sura en charge le surveilliénce de la qualité du contrôle de la production et des produits finis. Il assurera la réalissation et le sulvi des opérations visant à la constitution des dossers d'AMM (Analytiques et pharmacotoxicologiques). Ce poste offre à un phermecien ayant au minimum deux ennées d'expérience en miliau industrial, des possibilités de développement intéressemes. La connaissance de l'Anglais lu et écrit est indispensable.

Envoyer C.V., photo récente et rémunération actualle sous la référence 1001/M (à mentionner sur l'anveloppe). Le secret absolu des candidatures est garanti per : BERNARD KRIEF CONSULTANTS
1 RUE DANTON 75263 PARIS CEDEX 06

SODIP, 50, rue de la Justice, Paris-20e,

autos-vente

AUTOBIANCHI-112, parfeit 61st, 1972, 6.300 F., Tdi.; 535-0-42. Vends Citroën « Ami 8 » 1969. Prix 3.300 F. Tdi; 965-24-09 (entre 19 h. 30 et 21 h.)

appartements vente

La ligno La ligne T.C. OFFRES D'EMPLOI 34,00 Offres d'emploi "Placards encadrés" 39,70 minimum 15 lignes de hauteur 38,00 44,37 DEMANDES D'EMPLOI 7,00 CAPITALIX OU PROPOSITIONS COMMERC - 65,00 . .75,89

## ANNONCES CLASSEES

I TANKONI IER Achat-Vente-Location **EXCLUSIVITĖS** L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

20,00

35,03 23,00 26,85

La ligne La ligne T.C.

29,19

## 'immobilier

## appartements vente

Pour vivre

TOMMEN

votre 3° åge à plein temps

Au bord de la Méditerranée face à MONTE-CARLO un lieu privilégié conçu pour la repos et l'activité

e Votre repos : tous les services à Votre Service, pour vous dégader des servicudes de la vie quotidienne, e vos loisirs, actifs : piscine, tennis, salles de jeux... et un parc megnifique, d'un hectare et deini. Pour devenir résident de la DRAGONNIERE, 2 formules vo oevenn i recommendes et d'habitation voire vie duran quisition du droit d'usage et d'habitation voire vie duran

Renseignements et vents : sur place : CLUS RESIDENCE DRAGONNIERE 16 avenue Paul Doumer 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN FRANCE Tél. (93) 35.42.07 à Paris : LA PROVIDENCE 51 rue de Provence 76008 PARIS - Tél. 285.08.53

RUE DE L'ECHIQUIER
Studios mezzanine
avec téléphone - PLACEMENT
Livraison immédiate
SORPI - 345-97-15

MARAIS, Imm. 9d stand, 54-60 et 90 m² à personnaliser, Gros travx terminés, 033-39-53.

TERNES. Im. réc. BEAU 4/5 P tt ctt., ét. élevé. 266-27-55.

PARC-DES-PRINCES

MARAIS. Imm. srand stand. Aleiler d'artiste entièrement înstallé. 633-10-03.

TROCADERO
P., moderne, 2º ét., ft cft.
100 m². Voe sur lardin.
Michel et Reyl. 25-70-85.
113, RUE SAINT-HONORE.

Dans très bel imm. rénove...

4 apots. confort de 2 PCES,
entréo. cuis... wc... s. de bains.
placards, moquette. Décoration
laférieure avec TELEPH.
Me voir sur place mardi,
mercredi, leudi. 14 à 17 h.
113, RUE SAINT-HONORE.

18º - CUSTINE

Très joli studio, 31 m², bain cuisine équipée, 105,000 F. TEL : 159-74-61.

demandes d'emploi

INCENIEUR CONSEIL, 48 ans, 15 années de pratique dans le développement des produits et activités désire apporter ses compétences à un PATRON cherchant à mobiliser et valoriser les hommes et moyens de son entreprise pour PRANCHIR DE NOUVELLES ETAPES

DIRECTEUR

Paris - Rive droite

16°. 4 p., cuis., bns. Récent.

ORD I. Prix: 410,000

Ontaino (près) Beau studio ref. neuf., klichen. équipée, saile de bains - 65,000 F. Beau duplex (r.-de-ch.) 40 m2, ref. neuf, cuis., s. de bains. 130,000 - Propriétaire. 805-67-41. SEGONDI S.A. - 274-06-45
ge PRES PARC MONCEAU
gress parcon Monceau
gress parcon monceau
gress parcon parcon monceau
gress parcon parcon monceau
gress parcon RUE SAINT-HONORE - 2 P.
RENOVATION DE QUALITE
LIVYAISON Immédiale
Grand contort - 343-97-23 EXCEPTIONNEL

Près la Trinité, dans cadre unique d'hôtels et lardins classés, l'aucien H. P. de Talma, spiendée architecture restaurée, divisé en quelques appartaments de caractère, dont trois avec grand lardin privé. Presise.

Calme absolu. Saleil.

Visité du mardi au leudi, 14 h. à 16 h. et sur rendez-vous : 9, rue de la Tour-des-Dames, PARIS (91). Renseignements : 874-19-73, à délaut 634-88-15.

16° - AVENUE RODIN Superbe appart. duplex, pl. Sud, ferrasse et balcon 280 = , 8 pièces, 2 chbres service, 2 parigs, profess. libérale. Tél. 720-22-30. PROPRIETAIRE VEND DANS TRES BEL IMMEUBLE TOTALEMENT RENOVE plusteurs

STUDIOS ET 2 PCES ULTRA MODERNE patrée, calsine équipée, salle de bains luxueuse, ve séparés, ascenseur, parlophone,

Sur place de 13 à 17 h., toes les tours, sauf dimanche, 12, r. du SQUARE-CARPEAUX. 734-79-75 et 734-73-36. ATELIER ARTISTE duplex, 97 P., confort. 754-35-99. FACE SQUARE

STUDIOS · 2 PIECES
Petit imm. résidentiel. Vente :
24, r. EMILE-LEVEL. 627-78-84. 9ª P. vd 4 p., cols., s. brs., 70 m2, 280,000 F, 874-77-75. Mo MATION. Dens bel imm.
Mo MATION. Dens bel imm.
Prix 170.000 F. 781, 30-62-14.
110° 4 PIECES TI CR. 6' 6'.
REGY. S71-29-29. 10° 4 PIECES TI CR. 6° ET.
ASC. - Solell
Vue -- CAILLET : ELY. 83-84 WAGRAM Bel appt Refait neuf. 2 portes pal Standing - AMP. 37-37

Standing - AMP. 37-17

GAMBETTA Imm. rénové découpé en STUDIOS it cit emitrement louis pour raptabilité - Lorrers libres - Excellent placement Livraison immédiate prix A PARTIR DE 75-800 F Propriétaire et bureau de vente sur place de 11 h. à 18 h. sauf samedi et dimanche, sauf samedi et dimanche, R. PELLEPORT, 634-52-00.

MONTMARTRE ds bel iman.
P. de T., asc., 2 et 3 P. occups.
102 bls. r. Leoke. Sur place de 18 h. a. 20 h. Tél. 359-63-12.
PASSY-MUETTE. Récent. 8 ms + sde terr., fél., gar., excell. 6t., 603-01-51.

ILE-SAINT-LOUIS, qual Orients.
Studio grande surface dans iman. restauré, solell, calme, fél., cave. 26.500 F. 725-76-77.

AUTTEUIL ELEG. DUPLEX.
Beauc. de charme. (75 M2 smv.)
TEL. 400.00 F. 727-84-24.
MARAIS. Part. de préf. à Part. Appt. 65 P. 2. de belins. 55 ms. Ti cft. Tél. Revald. Caract. poutres. 200.00 F.
Tél. : 808-20-14 - 272-28-76.

PARC MONTSOURIS, 5 P. 20-28 - 70.
Fine de Flexmis smr Luxemboors. Liv., ch. 15 ms. tél., park. 526-30 F. Tél. : 808-20-14 - 272-28-76.

PARC MONTSOURIS, 5 P. 2 Déces. Tél. park. 526-30 F. T. V.A. 16 ms. Till. 266-12 - 35. common formation of the solid state. The solid state of the solid state. Solid state of the solid state. Tel. 13 fél. 263-174.

IMMEUBLE NF DE QUALITE 2 PASCES : 45 m2
2 DIECEC : 72 m-2
3 DIECEC : 72 m-2
5 GONVENTION. immeuble neut 3 cert étre. four confort. Poutres. Cheminés. Pris GUAI TOURNELLE, dans mr rénové. 602 p. 202 p.

3 PIECES : 72 m2 GRAND CONFORT
BALCONS SUR JARDIN.
TRES CALME - PARKINGS.
Frens. et visites : 735-98-57

Paris-Rive gauche HUCHETTE, petites et grande surfaces à aménag. CAR. 19-75

HUCHETTE, petites, et grandes surfaces à amidage, CAR, 19-75.

Sur CHAMP-DE-MARES Sud, récent 200 mat + 130 mat terrasso, 25 ét., grand confort. 3.208.00 F. Ancien 226 mat + 3 services, 25 étage, travaux. 1.700.00 F. ORGADIS, SSS - GT - 29.

258, RUE LECOURBE (19)
Gd 4 p., 3 ch., lerrasse + balc., 20 driver étage, immeub. neuf. 5.200 F/m2. Sur pl. (eudi, vend., 20 driver étage, immeub. neuf. 5.200 F/m2. Sur pl. (eudi, vend., 20 driver étage, immeub. neuf. 5.200 F/m2. Sur pl. (eudi, vend., 20 driver étage). 4 ét., plein Sud. Possibilité studio à l'étage. Tét. Parkins. ORGADIS, 555 - 61 - 29.

PROX. SORBONNE, ODE. 42-70.

STUDIO REFAIT NEUF.
GD CONFORT, CARACTERE.
MONTPARNASSE, 2º asc., 500.

S. bains, chfi. cent. 30 m2.

Tét.: 539-75-50

15° CONVENTION

Etage élevé, vue, 2 P. tt ctt. Impeccable. MARTIN, Dr Droit. 742-99-99. Beats 2 P., # ct, s. de bains AUTEUIL O.R.T.F., 7 P. 260m<sup>2</sup> + 2 p. ind. + serv., parf. état. Excell. pian. 734-7484. Prix 125.000 F - 707-48-71 LUXEMBOURG - 3 pces, cuis... bains, w.-c., chauff. central. 210,000 F. - 633-38-94 VOLTAIRE, Imm. récent standing, Très besu 4 P., grande culs. ensoleillé, double exposition. 90 M2 env. 161. 3 ét. asc. 365,000 F. Sur place mercreff, ieudi de 10 à 18 h. 30, 37, rus Pétion. 7° - EXCEPTIONNEL

JARDIN 1.000 m2 opart, de gardens + garag EXCLUSIVITE FRANK ARTHUR, 924-07-09.

CIEL ET VERDURE 8° et 9° étages, 180 = 3 + 2 ter rasses 50 = 3. Prêt à vivre dans espace organisé et volume exceptionnels. C. LOROT, 273 - 24 - 87. Si-GERMAIN-des-Prés, sur Bd Emplacement valque - Petit stode, amémast de qualité S. bs. mezzanine, kit., placards 82.900 F seelement 225-37-11

COEUR VI. ODE. 95-10. Cour jardin romantique. 178 m² deplex, soleil, calma Terrasse. 7- QUAI VOLTAIRE, studio, cuis, éq., bs, 5- ét., asc., iél., iux. installat, 734-74-84. VII- BD ST-GERMAIN, près Bac, tr. bel appt, 9 p. 300 m² + serv. 5º étag., gde classe, poss. profess. 742-32-84, matin.

13° S/BD 120 M2 tuxeeux, réception 52 m², balc., box, téléph. 480.000 F. 580-64-49.

PAIR COMPTANT 4/5 P. 11 ct PARIS 3 particulier - 266-32-35.

41, rue CHERCHE-MIDI. Stodio, grande cuis., halm., K.-C., cave, tél. 15 h. à 18 CLAUDE-BERNARD p., 90 == 3, 5° étage, ascenseur. rofession libérale, téléphone, okil, 460.000 F. — 331 - 39 - 46. PARC MONTSOURIS

13º étage, imm. récent, grand stands, 2 poes 57 = + belcon 10 m2. exposit. Sud, étés, état imér., cuis. ésuipée, nombreux placards, téléphone, parkins. 330.000 F. — 746 - 35 - 14. Région parisienne ST-CLOUD Très exception

Vue impren. 6 p. av. baic. et terrasse, i militon F. 539-67-52 NEUILLY, bd Maillot. Face bols, imm. récent, très sd sds. 270 m², balc. 45 ×2, salon s. à mago., 4 ch., 3 bns., 1 dche ch. serv., 2 garages: 224-00-10. NEUILLY. Immeuble récent, stand., 2 P. ff cff., balc. 320,000 F. MED. 18-80.

94-Chennevières. 3 p., 70 m², 11 cm, 2º ét., im. réc., balc.+park. esp. v., tennis, 129,000 F+ C.F. 27,000. T. 958-18-73, ap. 18 h. 30. ASNIERS (Mairle). Calma.

Résident., 6º ét., asc., sél.,
dbie, T ch., cuis., s. eau,
arand baicon, 1993-74.

MAISONS-LAFFITTE.
Neut sélour + 2 chbras.
71 m² + 6 m³ baicon.
PRIX 28,800 F. IMMOBILIERE FRIEDLAND 41, av. Friedland. 225-93-69.

BOYLOGNE PRES BOIS. ch. en duplex, état parfait.

immembles récents it confert CHARLES MICHELS Studio 9 ét., cuis. eménagée - Balcon - Cave BOULOGNE, près Bois - 3 P., balcon - Balcon - Cave bakon, cave, parkir SEICAP - OPE, 73-45

LE RAINCY
Habitable de sulte
studio 37,20 = 2,
2 pièces 53,91 = 2, PRIX FERMES

LE CEDRE BLEU, av. Thiers. Sur place du vendr. au londi, de 14 h. à 19 h. ou 887 - 83 - 86.

Province CANNES centre bonne constructors (fibres studios et appart, de 70 à 120,000 F. Urst cse samé. Ecr. à M. Marfin Charles, 7, r. NORMAND, RABAT (Maroc). GRADIGNAN, banileue BOR-DEAUX. Part. à part. vend près fac., bus. 3 p., cuts., cell, brs. séch., balc., 3° asc., fr. bon ét. 55,000 + 20,000 CF. (1) 626-34-94.

AIME-LA PLAGNE Spiend, apor stud, +2 p., jume-lés meublés, poss. vente séparée 135.000 F et 165.000 F. JOUR-DAIN, notaire, 27 Beaumont-le-Roger. Télépis. (32) 44-20-09. achat

ACHETE URGENT COMPTANT Meller d'artiste, préférence rive gauche. — Téléph, TRE, 28-67.

17" VILLIERS

Recharche Paris-19, 7 arrondt, pr bons clients, appis ties surf. et immenbles, PAIEM. COMPT. Ecr., Jean FEUILLADE, 5, roe A.-Barthold, 15°, Tél. 579-39-27. Ursent pour personnel Sié re-cherche Paris, Newilly, Beulo-spe studies, appartern, 265-284, PAIE COMPTANT 1-4 PIECES our confort PARMS, LEGASSE, 198, bd Saint-Germain, Paris-7. DISPOSE PAIEMENT COMPT. CHEZ NOTAIRE, achère urgent directement STUDIO PARIS, Prétér, rive sauche, 873-23-55. hôtels-partic.

850 m2 Hôt, Part, pierre talite s/4 plams, occupat, boor-sacks. Profes, ou Cciale, Renta-bil, ass, Garage, Prix très infér-SAINT-PIERRE - ELY, 33-40 immeubles RECH. PAIEMENT COMPT.
Immentias import, de qualité.
Libres ou occupé, préfér, burz.
506 EPAT, 25 rue Marbeut.
Taleja.: 2250-21: 338-25-7.
A vendre. Immeuble moderne, résion Perpisan, pour clinique, melson retraite, 100 pièces ou salles, sur parc : 6.000 = 50 % comptent ou location 280.000 par an. - CHAUMENY.

\$74-22-98, je matin.

constructions neuves

## UNE CLE POUR VOUS LOGER **OU POUR INVESTIR** 525 25 25

Centre Etaile Ceptre Nation: 346-11-74 - Centre Maine: 539-22-17

- 30 000 appartements et pavillons neufs à l'achat, une documentation précise sur chaq, programme, un entretien personnalisé avec un spécialiste, des consells juridiques, fiscaux et financiers. Sans aucun engagement de votre part. Service gratuit de la Compagnie Bancaire.

INFORMATION LOGEMENT



Petit Immenbis grand luxe Reste 12 APPARTEMENTS rix élevés, Livr. printemps 76 COMEPRIM 727-48-96 ou 784-22-38 locations

non meublées Offre

CHAMP-MARS. Neuf, 6 pièces, UN A VINGT BUREAUX tous cuis, équipée, tél., sarase, 9d baicon, 4.000 F - ELY. 34-70. AGCE MAILLOT, 293-45-55 +. PARIS (13"), à louer bureaux 360 = 3 et 420 = 1. DE MONCAN, ALM, 29-44. 9º ST-GEORGES, LUX. 5 P., 160 ws, possibilité profess, TEL. 3.500 F + charges. 344-59-73.

13a 43, rue de la Colobie Gd studio, curis. équipée, s. de bs., tt cft. 750 + gar, 100 F Tél. 627-03-66

Région parisienne LA DEFENSE. NI, tr. beau 4p. P étg., entr., 9de cuis., s. bs. s. esu, tél., park. 1.783 F ch. c. Cabinet SADIMO - 636-49-58.

BECON (près gare)

Récent sélour + 2 chambr
lout confort, perkine, 780 F
ch. Jol 14 h. 30 à 15 h., I
Louis-Ulbach, nº 42, Courbeva

PARIS-EST
93-BAGNOLET
SANS COMMISSION
3 pRoss, 66 s, loyer de 783 à
46 F, charges 307 F,
4 plèces, 80 ms, loyer 900 à
940 F, charges 333 F,
5 plèces, 96 s, loyer 900 à
1.046 F, charges 440 F,
Parking 63 F en sus.
5'adresser Bureau de sérance
(asur dimanche),
de 14 heures à 17 h, 30
LES PARCS DE LA NQUE
1 à 13, rue de la NoueBAGNOLET. Téléph 858-02-31,
M\* GALLIENI.
BUS: 78 et 101 N.

locations non meublées Demande

locaux indust.

INDUSTRIEL VEND OU LOUE région CRÉTENT. tout ou partie 30.000 == terrain industriel, avec 3.500 == locaux état neur. Possibilité de construire 12.000 == suppliementaires, 757 - 60 - 60 ou 757 - 79 - 30.

bureaux

SANS pas-de-parte : 108 m² s/sol rue Championnet, 18°, Ball ? a., 2.500 F/mois, T.E. : 264-32-35.

NEUILLY

BUREAUX A LOUER

STE recherche DIRECTEMENT BUREAUX SANS PAS-DE-PORTE Toutes zones - Toutes surfaces Franck LEBAUPIN - 244-59-05

LES HALLES Superte 139 mg. 5 lignes, patite cess. Franck LEBAUPIN - 266-59-65 BUREAUX à LOUER OUEST de PARES

CHATCH - MOUVELLE Entièrement terminés 260 F LE M²

Pour renseignement et visite Tél. 754-15-45 LA DEFENSE - prex. R.E.R. Bureaux aménagés à louer 460 F/M<sup>2</sup> AN de 800 m<sup>2</sup> : 7.000 m<sup>2</sup> DE MONCAN. T. : ALM. 29-44

16° - ETOHLE HOTEL PARTICULIÈR LUXUEUSEMENT RENOVE 800 m2 DE BUREAUX LOYER : 365 F/M2.

> 75 km. A-6. Beau CORPS da FERME, 300 ms am. Pari. drat. Tr. ares caract. E. EL. 2.500ms autour, 128.000 F. Fac. 428-11-74. Immobilier

locaux commerciaux

PORTE D'ITALIE dans immeuble récent Société vend en toute prepriété

LOCAUX MIXTES Sur. 5 plans.
Standard 12 lignes.
Standard 12 lignes.
Bureaux 1.650 ss.
Stockage 1.375 ss.
Local degagement 330 ss.
30 parkings.
Qual dechargement.
Téléphone : 242 - 84 - 67.

URGENT URGENT
recherche toute propriété
2000 à 1.000 ==

BUREAUX COMMERCIAUX
OU PROFESSIONNELS
tous quartiers
Paris exclusivement,
Offire: J. G. P.,
24, rue de Liège, PARIS (2\*).
522 -76 - 55.

Partic, cède local colal 250 mi rue Royale, 2º ét. Tél. 265-25-47 IDÉAL PLACEMENT 12° - Propriétaire vend, ursent, murs de Bar - Restaurant imm. rénové, sur carretour RAPPORT 33,500 F

PRIX 290.000 F Teléphon CLIGHY 1,000 m2 Bureaux 3,500 m2 Entrepåt 22, rue Ferdinand-Buisson Prox. Métro - Gare - Autobus - Périphérique - Aménagement très bon étal. chaullés, qual accès tous camions, park, 15 lignes tél. Bail 2 ans ou 9 ans sans pos-de-porte. Tél. 227-86-21

Particul. vend PAS-DE-PORTE, possibilité TOUS COMMERCES emplacement de les ordre pour EXPOSITION

villas COTE-D'AZUR. PLASCASSIER.
MAS EN PIERRE APPARENTE
de plais-pied, hall, solle de
selour, cuis., salle a manger,
patio. 3 chbres. 2 salles de boi
parose, selle de leux, lerdin
d'agrem. de 3.000 PJ, vue mer.

Prix: 735.000 F.
GEFIC MEDITERRANEE
Longuet Neel Getic S.A.R.L.,
20, La Craiselle, 06400 Cannes.
Tel. (93) 99-11-47. COTE D'AZUR Sie-Maxime

Mer (Var). Dom. résid. de Bartole, part. vd sup. villa nve Voe panoramique ser golf ST-TROPEZ Près ENGHIEN Superbe lycée VILLA Quart. calme, résident. Sélour d.h. s. beins. Parc 1.200 m2 EXCEPTIONNEL - 989-31-74

LE VESINET 500 mètres R.E.R., AGREABLE VILLA, rer-do-chauss. + 1 éts., réception 50 = 4 chambres. Lains, tout confl. sarage, beau jardin, 700 +. AGENCE DE LA TERRASSE, Le Vésinet - 976-05-90.

pavillons CHATENAY-MALABRY Terrain, malson, résidentie Tél.: 202-20-04. ANDRESY Coquet payition
5/6 P. TT CONFT
TEL. - 2.000 m2 JARDIN
370.000 F - LAB, 42-94

chasse-pêche Vds etang 4 hectares très poissonneux. Poisib. const., crédit - JENTY, 18700 SAINTE-MONTAINE (36) 73-07-29.

## propriétés propriétés

En PUISAY, 20 mm de COURTENAY (Autoronte A-5) 4 HA

BELLE PROPRIÉTÉ CAMPAGNE entier rénovée 1966.
Réception 100 m2, grande chem. rust, et four à pain en état, éch., saile de bains et cab. toil, 2 w.c., tt cft, cau ville, puits et forage, pelouse, arbres, mare, verger.

4 HA 60 D'UN SEUL TENANT AFFAIRE RARE TRES URGENTE Tél.: M. MORBOIS (16-86) 66-04-17. ou PARIS 526-05-56. Dernier délai, visite dimanche 7 décembre 1975.

ST-MICHEL-SUR-ORGE Gare, stander, 5 p., cuis., bains, gar., parc 1.700 pc. Px 470.000. LE VESINET

Situation exceptionnelle.
PROPRIETE MANSARD
réception 60 = 6 chb., bains,
cabinet toilette, tout cit, basu
parc boisé 1.800 m2, 800.000 F.
AGENCE DE LA TERRASSE,
LE VESINET - 974-05-90. Propriét. loue un ou plus. burx immeuble neut. Tél. 758-12-40. EPERNON - Propriété 4.000 == 7, maison 8 pces, cft, av. piscine. ALGRAIN, 285-00-59, 69-54. ALGRAIN, 23-00-79, 67-54.

BRUNOY. Belle proprié 1500 <sup>10,5</sup>, parc maison 10 pces, grand cft.

ALGRAIN, 285-60-57, 09-54.

CHESNAY Extra résidentiel Belle maison meulière tout contort, excellen état. 820.000 F. - 754-68-08. VERSAILLES (LE CHESNAY)
Spiendide PROPRIETE
ds 906 m2, av. piscine chauffer,
sus-soi complet, culs. sélour,
saion, bureau, 8 chbr., 3 bains,
saile de billard, chauffage
central. Parfait ETAT.
Prix 1.200.860 F - 950-14-62.

ST-GERMAIN (près)

31-bickmain Superbe
Maison bourseake
on meulière, sous-soi complet,
8 P. princip., 200 m2 habitables.
Sur terrain 1.700 m2, Situation
exceptionnelle. Vue imprenable
sur valiée. Prévoir quelques
travaux de pelmure.
Prix 735.000 F - 950-14-66

Près THOIRY TRES BELLE PROPRIETE 7.300 mg PARC + BOIS MAISON nouve style « lie-de-Franca ». 6 CH., grand sélour, cheminée, 80 mg. 2 sanifaires. 680.000 F. - LAB. 42-94.

Prox. sortie A 11, 175 km Paris. Propriété, sél., sel., bur., 10 ch., parc 4 ha, pièce d'eau, dépend., moulin, 2 sél., 4 ch., cft., 24 box. dépend., hab. sup. 12 ha. Cab. Laurent, B.P. 61, 72-Le Mans.

terrains Venez au soleil. 16.000 au de terrains en partie bolsés, orée villene. Pour tottr, totsirs, équi-tation, 20 km Montpetiler. Prix : 18 F le au à débatire. Ecr. n° 373, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9°.

fermettes LES BOIS DE NEMOURS

(information) LOUEZ DIRECTEMENT maisons de campagne

Ecrire nº 6111 < le Monde » Pub. 5, r. des Italiens. 7567 Paris-9. 75 KM. PARIS-OUEST, cause transfert ladustrie, à vendre, lord forêt, strad terrain et construction neuve. 350 =2, ch. électr. prévu, transformable 1 ou plusieurs logam... conv. famil. nomb. ou groope amis ou investissement possib. sport. - Tél. : 228-06-00.

domaines Région Dinau : gentlihommière XVIIIP, tout confort, beau parc

XVIIP, test confort, beau parc 3 ha.
Région Dinard: proximité mer, maiouinière XVIIP à restaurer, beau parc.
Morbiban: grand manoir XVIII, caractère à restaurer, bols, ferme 35 ha.
Plusteurs autres châteaux et manoirs dans l'Ouest, FORETS ET MANOIRS
DE FRANCE
Les Netunières, 25500 VITRE.
Téléph. (99) 75-22-01.

RARE: domaine forêt 59 ha, 30 km. Sud Paris, château 20 pièces à réparer. RAYNAUD, 14, rue Lincoln, Paris. 359-97-50.

viagers 81 et 82 ans. NICE. 2 P. Tt ctt. 60 m2. 90.000 F + 506 F. F. CRUZ 8, rue La Boérie 266-19-00

PTE ST-CLOUD. Beau 2/3 P. 70 m2. 9/asc. Balc. Tr confi. Occupé 1 18te 75 ans. 125.000, rente 1.500 F/mois FONCIAL 266-32-35

MARAIS. Part. vd direct. vlager libre. 50 m², luxueux. Rénové. 150,000 F, rente 1.250 mens., traite avec 100,000 cpt. + créd. Tél. : 357-34-13, heures bur. Vendez rapidement en vlager. Expertise grotuite, Discrétion. Etude LODEL, 700-00-99, 35, bd Voltaire, Paris-11\*. Appart. mbda 7 p. culs., belc., i ct. de serv., total 260 m², park. 500.000 + 6,730 rente. Etude LODEL. 355-61-38.

8d BEAUMARCHAIS Bei Imm. 2ª ét. 4/5 P. 130 M. BALC. Gde cuis. OCCUPE 1 T. 76 pns. 250.000 + rte 1/250. FONCIAL 266-32-35. COTE D'AZUR-MOUGINS Melson 2 ét. occupé 2 têtes 83/8 ans. Cot. 70,000 F + Tente 2.500 F. JACMAR, 12, av. Fr. Rousevejt (8\*). 225-03-05.

4

INFORMATICIEN

Cadre, 10 ans expérience, libre fin décembre après un recyclage de 5 mois en gestion et coranisation, étudie tre proces. Ecr. ref. B Empiols et Entre-prises, 18, rue Voiney, Paris-7.

TCHEQUE - 29 ans marié franc., ins. écono. univ. i marié franç. Ins. écono. univ. Praque, pari. tch. russe, fr., anei., cuit. tr. étend. ét. its pr. Ecr. ne 945 e le Monde » Pub. Eucleart toute propositions. 5, rue des italiens, 75427 Paris. Eucleart toute propositions. Ecr. ne 6,108, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9.

5, rue des ffaillers, 7542 Paris.

8 ans, formation superieure, periant angleis, expérieure, et conseil en ministre de gestion, et conseils intridiques, et conseils et experieure, etc., pr des entreprises, 3 as as, bonnes qualifications et est des proposable 2 èvent, che poste responsable 2 èvent, et des ministre de gestion, etc., pr des entreprises, 3 as, bonnes qualifications et est des proposables et experieure, etc., pr des entreprises, 2 a conseils intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils, conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 3 a conseils, intridiques, etc., pr des entreprises, 2 a conseils, intridi

Rompu su travail collectif avec R. et D. marke-ting, bureaux d'études, industrialisation, etc. Secteurs méc., électr. méc., électroménager, plast. Prendrait ou créerait poste de DÉVELOPPEMENT Pour premiers contacts, écrire n° 928, ∢ le Monde > Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS (9°).

LICENCIE SC. ECO.
(ption sestion d'enfreprise)
(fb. O.M., débutant, ch. poste à
responsabilité, étud. Hes propos.
Ecr., nº 950, « le Monde » Pub.,
5, r. des Italiens, 75427 Paris-Pa.

sonnel et cuisine, libre de suita. V. IPPOLITO - 69, RUE GUY-MOQUET-XVIIe. TEL: 621-02-19. MOQUETXVIII. Tel.: 227-02-19. Jeune juriste allem... eyant son 2e exam. d'Etat, parlant bien le franc, et bnes not anslats ch. empl. cabinet juridid, ou dépar-tement juridig de entreur. rés. Paris. M. MATTHIAS. I square Mondovi. - 78150 LE CHESNAY.

Croisin, - your Saint - COEN-25 a., dés. O.M., rech. poste chef bur, ét. ou chef es. de sté coestr. pavill. (lb. imm., rés indifférente. Ecrire P. BLANC. 112. bd Bianqui, 10000 TROYE. Téléphone : (16-25) 43-92-98. Recres de buyen d'accion.
ASSISTANTE DE DIRECTION
Nationalité allemande, 22 ans,
allemand - français - anotais,
études économiques,
s ans d'exocérience,
cherche situation Paris, RESTAURANT D'ENTREPRISE Gérant - Gestionnaire, 43 ans.

demandes d'emploi

J. H., 25 a., maîtr de sest., syt.

17. bne connais. compt., fiscal., confirmé, cherche place stable, cherche emploi en rapport. Ch. PARIS ou basilere Std. Ecrire de 6,113, « le Monde » Publicité, r. des italiens, 75427 Paris-7e. 25 a., dée. O.M., rech. poste cher bur. ét. ou chei sa, da sté constr. pavill.. Ib. imm., rés. ou résion Sud, Téléphonez aux indifférente. Ecrire P. BLANC, 112 set Blacqui. Inom TROYS.

Ecrire Régie-Presse, s/nº 256, 85 bis, rue Résumur, Paris-2e.
Jeune Fernme, 10 ans d'expérience, 1 an U.S.A., sérieuses références, excellente présentation, cherche poste essistante ou secrétaire direction, prélérence 16e, 8e arrundissement. Libre voyager, Disponible Immédiatement, Ecrire Mile CAR, 70, rue de la Falsanderle, 75016 PARIS.

Chef d'accroc bancaire cherche

75016 PARIS.

Chef d'agence bancaire cherche empl, secteur bancaire ou sutre, Sud-Ouest de préférance Ecrire nº 942, « le Monde » Publiché, S, r. des Italiens, 75427 Paris-Pe, H., 35 e., C.F.T., parl. angleis, expér. JOURNAL, AUDIO-VIS. et RECAT. PUBLIG., cherche situation Frence ou étranger. Ecr. nº 939, « le Monde » Pub., S, r. des Italiens, 75427 Paris-Pe.

LOUER neut, burx à pari l'unité dans immeuble greaux, grand standing, clim sation, service télex, létéphon salle de conférences, parking. Téléphone : 273-62-52.

RICHARD ELLIS, 225-27-80. INDIMO, ELY. 73-70.

SAINT-AUGUSTIN

SAINT-LAZARE

PALAIS ROYAL

RUE SAINT-HONORE quotidies. d'offres de propriéimpace, 2 lign. téléph.,
ffl. cent., 35 = 3, sur cour.
Intéressant - 723-38-48. M, rue d'Alésia. - 742-78-93.

## **AUJOURD'HI**II

## **MOTS CROISÉS**

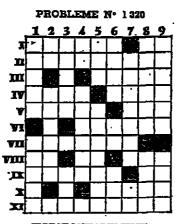

HORIZONTALEMENT

L Copies conformes; Sigle d'une administration. — II. Comme une période redoutée des clochards. — III. Bonnes quand elles sont fortes. — IV. Abri : Elle ne saurait venir sans ajouter toujours aux misères humaines. — V. Ne laisse pas indifférent; Indice de malaise. — VI. Dupas. — VII. Ebraniai. — VIII. Est indéfini ; Saint ; Perdit tous ses enfants avant d'être mère. — IX. Mettre en marche un lent mécanisme ; Pronom. — X. Le tiers de la moitié. — XI. Croque souventes fois la pomme.

VERTICALEMENT 1. Ne manque pas d'éclat; Se traduit par de petites perles. —
2. Interjection; Dans la Somme. —
3. Poète latin; Figure. —
4. Noffre que des angles droits; L2 légende ne nous précise pas si elle souffrait de zoophobie. —
5. Peu reluisant; Remorqueras. —
6. Pauvre esclave des caprices de la mode: Accuellit très mel

6. Pauvre esclave des caprices de la mode; Accueillit très mal (épelé); On ne met, en général, aucun empressement à la rendre.

— 7. Pour un prédicateur, ce serait une calamité; Chef d'atelier.

— 8. Veste gauloise; A contrarié bien des gens en restant couché ou en demeurant debout.

— 9. Evaluées; Change un bouton de place.

Solution du problème nº 1319

Horizontalement I. Fortune. — II. Enerveral. —
III. Rd; Aérien. — IV. Cie; De.
— V. Ver; Tires (voir ce mot). —
VI. Os; Médis. — VII. Ai; EE. —
VIII. Pensums. — IX. Ruine;
Rau. — X. As (cartes); Née; RR.
— XI. Sacerdoce.

Verticalement

1. Fer; Voleras. — 2. Ondées; Usa. — 3. Ré; Api. — 4. Trac; Mienne. — 5. Uvéite; Néer. — 8. Néréides; Ed. — 7. Eri; Rieur (mettre les rieurs de son côté). — 8. Aèdes; Marc. — 9. Mines;

GUY BROUTY.

## **Documentation**

### LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI ET DES SALAIRES

La revue Droit social vient de

consacrer deux numéros spéciaux aux nouvelles législations et réaux nouvelles législations et rè-glementations concernant la pro-tection de l'emploi et les droits des chômeurs. Cet essai de «té-bronssaillage» est d'autant plus utile que la jurisprudence exis-tante en la matière est radicale-ment contredite par le dévelop-pement du droit administratif du reguell. De membrances modifipement du droit administratif du travail. De nombreuses modifications sont en effet intervenues ces deux dernières années dans le contrôle des licenciements; peu à peu, la distinction traditionnelle entre licenciements individuels et licenciements collectifs s'efface devant celle qui est faite entre les suppressions d'emploi pour raison économique et ploi pour raison économique et les licenciements pour autres mo-tifs. Ces différentes notions-cles du droit du travail restent cepen-dant encore entourées d'un halo de brouillard que les auteurs ont cherche avec plus ou moins de bonheur à dissiper.

Ces analyses sont utilement complétées par différents textes, décrets, arrêtés et circulaires de l'UNEDIC sur le droit du licenciement et l'aide aux chômeurs. ★ Droit social, n° 6 et 9-10. Li-mairie sociale et économique, 3, rue conflict, 75005 Paris.

Les bons conseils du BHV. "Si l'on achète son premier aspirateur sans réfléchir il faut acheter le second sans se tromper".

C'est le salon de l'Aspirateur dans les 8 BHV.

Jusqu'au 13 décembre des prix spéciaux.

## MÉTÉOROLOGIE





Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ % de mm) Zone de pluie ou neige 🗸 averses 🌠 orages 🖚 Sens de la marche des fronts

Front chaud Front froid Front occlus-

Jeudi 4 décembre, sur la moitié nord-ouest du pays, après des éclair-cies et de faibles gelées matinales (vergias local), le ciel deviendra pius

nuagoux, et de faibles pluies se produiront de la frontière beigs à la Bretagne. Les vents, faibles à modérés, souffierent du nord-est puis du nord. Les températures se-ront en baiss. Sur la moitié sud-est, des pluies ou des averses — assez nombreuses

Sur la moitié sud-est, des pluies ou des averses — assez nombreuses en début de journée — tendront a se localiser l'après-midi sur les Cévennes, le sud des Alpos et le Midi méditerranéen, où des orages éclateront localement. Des éclaircies apparations sur les régions pyrénéennes et le sud-ouest du Massir Central Les vents seront modérés et de direction variable, temporairement assez forts sur le littoral. Les températures subtront peu de changement.

Mercredi 3 décembre à 7 hourses

Mercredi 3 décembre, à 7 heures, la pression atmosphérique rédulta au niveau de la mer était, à Paris, de 1010,5 millibars, soit 797,9 milli-mètres de marcure.

de 1000,5 millibars, soit 757,9 millimètres de marcure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 2 décembre; le second, le minimum de la nuit du 2 au 3): Ajscele, 15 et 4 degrés; le second, le minimum de la nuit du 2 au 3): Ajscele, 15 et 4 degrés; le servir, 10 et 6; Caen, 9 et 5; Cherbourg, 10 et 5; Chermont-Ferrand, 1; et 4; Dijon, 8 et 5: Grenoble, 8 et 4; Lille, 9 et 4; Lyon, 9 et 7; Marsellie, 13 et 11; Nancy, 9 et 5; Nantes, 10 et 4; Nice, 11 et 7; Paris - Le Bourget, 9 et 6; Pau, 12 et 4; Perpignan, 16 et 6; Rennes, 10 et 4; Strasbourg, 12 et 8; Tours, 11 et 6; Toulouse, 14 et 7; Pointe-à-Pitre, 25 et 21.

Températures relevées à l'étranger : Amsterdam, 10 et 3 degrés; Athènes, 15 et 12; Bonn, 9 et 6; Bruxelles, 8 et 4; files Canartes, 22 et 16; Copenhague, 5 et 5; Genève, 10 et 6; Lisbonne, 15 et 7; Londres, 9 et 4; Madrid, 9 et 2; Moscou, 6 et 6; New-York, 5 et 3; Palma-de-Majorque, 16 et 8; Rome, 15 et 6; Stockholm, 6 et 5.

Journal officiet

des arrettes

Sont publiés au *Journal officiel* du 3 décembre 1975 :

• Relatif à la rémunération des agents de l'ex-Office de radiodif-fusion-télévision française placés en position spéciale en application de la loi n° 74-896 du 7 août 1974;

Relatif à la liste des emplois et des activités offerts au titre de la mobilité.

Le Monde

5, rue des Italiens 25427 PARIS - CEDEX 09 C. C. P 4 207 - 23

ABONNEMENTS

3 mois 5 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. x-COMMUNAUTE (sauf Algérie) 99 F 160 F 232 F 300 F

## Plus de 100 modèles au BHV Rivoli, dont un seul vous convient exactement. Suivez le guide.

## Aspirateur balai, traîneau, converteur L. Pius de 100 modèles de 20 grandes marques : comment s'y

Des explications techniques et

des démonstrations de spécialistes qualifiés. Des prix "Spēcial-salon".

1. Aspiro-batteur HOOVER 220 volts 6911 590 F

BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE

TOUS PAYS ETRANGERS
PAR VOIE NORMALE
4 P 273 F 402 P 530 F ETRANGER

115 F 218 F 307 F 480 IL - TUNISTR 231 F 337 F 448

Changements d'adresse défi-nitrés ou provisoires (deux samaines or vius), nos abonnés sont invités à formuler leur demande une samaine au moins avant leur départ

Veuillez avoir l'obligeance de



Jusqu'an 24 décembre dans les 8 BHV

CREUT GRATUIT

SUB TOUS LES RATORS

Apartirée 5000 étantage à sousant constituent de cons retrouver lonqu'on n'a besoin que d'un seul aspirateur, le sien et le bon? En allant jusqu'au 13 Décembre au salon de l'aspirateur du BHV Erifin, la garantie d'un service après vente sans défaillance assuré par 80 techniciens BHV. Tous les batteurs 2. Aspirateur balai PHILIPS 400 Watts, 220 wits \*1847 159F 3. Aspirateur trabeau MORS
Minager 800 Watts, 220
volts, coque mital 47/1405F Tous les balais Jusqu'à épuisement des stocks. Les frix barrés sont coux pratiqués TOUS LES ARTICLES PRESENTES

Pourêtre sûr de bien choisir:

国网络海

BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE



## **SPORTS**

## En Belgique

## Le projet de loi du « sport rémunéré » est vivement critiqué

De 'notre correspondant

Bruxelles. — Le sport belge sera probablement soumis à des règles très strictes, et les dirigeants du footbail et du cyclisme affirment déjà que le projet de la nouvelle réglementation équivaut à la condamnation des clubs et des

l'édérations.

Le Sénat étudie actuellement un projet de loi amendé par la Chambre « relatif aux contrais de travail du sport rémunéré ». C'est le résultat d'une action lancée en 1967 par un sénateur catholique flamand, M. De Cierco, qui réclamait pour les sportifs — de moins en moins amateurs et de plus en plus professionnels — des avantages sociaux comme tous les autres travailleurs et la « fin de l'esclavogisme », c'est-à-dire du droit pour les clubs de dire du droit pour les clubs de vendre ou d'acheter des joueurs, parfois même sans les consulter. parfois même sans les consulter.

Le projet de M. De Clercq a été combattu par la plupart des fédérations, qui affirment qu'il y a très peu de vrais sportifs professionnels dans le pays et que chaque joueur est pratiquement un cas particulier. Selon les fédérations, il y aurait sept cent cinquante mille sportifs en Belgique, mais le nombre des professionnels ne dépasserait pas les quatre cents : cent un joueurs de football, deux cent douze coureurs cyclistes, une cinquantaine de

cent douze coureurs cyclistes, une cinquantaine de joueurs de basket-bail et quelques boxeurs. coureurs automobiles et de moto-cross. Ceux-là, disent les dirigeants des fédérations, bénéficient de contrats importants et de tous les aventages da le et de tous les avantages de la sécurité sociale. Selon eux. les autres sont des « professionneis mixtes » qui ont une profession supplémentaire où tis sont placés sous le régime de la sécurité sociale.

A-t-on tenu compte de ces objections dans le projet soumis au Sénat ? En partie, sans doute, mais les dirigeants des fédérations sont loin d'être satisfaits.

Aux termes du projet de loi, le « sportif rémunéré » est « celui qui s'engage à se préparer et à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération caccidani un certain moniant ». Ce montant est fixe chaque année par le roi après avis de la commission paritaire nationale des sports.

Dans tous les cas, quelle que soit sa nature, « le contrat conciu entre un employeur et un sportif rémunéré est réputé un contrat de travail d'employé ». Il ne peut excèder cinq aris, et il est soumis à la loi habituelle en cas de dénonciation par une des parties.

nonciation par une des parties.

L'article 8 du projet stipule que e toute clause de non-concurrence est réputée non avenue ». Toutefois, iorsqu'il est mis fin à son contrat, le sportif ne pourra participer à aucune compétition rémunérée dans la même discipline sportive pendant la saison en cours. Le sportif et son employeur n'ont pas non plus le droit de s'engager d'avance à soumettre à des arbitres d'éventuels litiges.

Quant à la sécurité sociale des

Quant à la sécurité sociale, c'est la commission paritaire nationale des sports, à créer, qui en édictera les règles particulières. La discussion reste donc ouverte.

PIERRE DE VOS.

Football

### DYNAMO DE KIEV SUR LE CHEMIN DES VACANCES

C'est sans trop forcer leur talent que les joueurs de Dynamo de Klev ont fait match nul dans Kiev ont fait match nui dans une rencontre amicale (1 à 1), le 2 décembre au Parc des Princes de Paris, avec Paris - Saint-Germain. Fatigués par une longue saison — le championnat d'Union soviétique vient de prendre fin — les joueurs de Kiev n'ont pas produit la forte impression que l'on pouvait attendre de l'une des meilleures équipes d'Europe.

Kiev a, en effet, remporté la dernière coupe des vainqueurs de coupe, s'est montré supérieur au Bayern de Munich, champion

coupe, s'est montré supérieur au Bayern de Munich, champion d'Europe, dans une officieuse a super-coupe d'Europe », et est, depuis peu, champion d'Union soviétique. Tous les joueurs sont internationaux et forment l'ossature de l'équipe nationale soviétique. Les quinze mille spectateurs du Parc des Princes n'ont pas eu l'occasion d'apprécier vraiment la l'occasion d'apprécier vraiment la qualité de l'équipe ukrainienne qui était, îl est vrai, sur le chemin



### ADJOINT DIRECTEUR FINANCIER

80/90.000 F. +

**PARIS** 

de la direction. Il assurere d'autre part le suivi du contentieux, participera à l'élaboration du budget et se verra confier des missions spécifiques. Agé d'eu moins 28 ans, parlant anglais, de formation supérieure, il aura d'excellentes connaissances comptables et environ trois ans d'expérience acquise par exemple dans le domaine de l'audit ou dans des fonctions équivalentes à

### DIRECTEUR COMMERCIAL

90.000 F.

Mesure et Régulation PARIS

La filiale française d'une société allemande, spécialisée dans la fabrication et la diffusion de matériels de mesure, de régulation et d'instrumentation la cirrusion de materies de mestre, de regulation et d'institutionaudit recherche un directeur commercial. Il sera l'adjoint du directeur général et en tant que tel il participera aux prises de décision orientant l'avenir de la société. Sa fonction essentielle sera de promouvoir la pénétration des matériels de la société sur le marché français. Pour ce faire il définire les objectifs de la société sur le marché français. Pour ce faire il définire les objectifs de la société sur le marché français. riels de la société sur le marché français. Pour ce faire il définira les objectifs de ventes et mettra en œuvre les moyens propres à les réaliser (publicité, contacts à niveaux élevés...). Il transmettra à la production les desiderats de clientèle, ce qui lui permettra de concourir à l'orientation des fabrications en fonction de l'évolution du marché. Ultérieurement il participera à l'implantation d'agences en province. Le poste sere confié à un candidat âgé d'au moins 28 ans, de formation AM, ECAM, ICAM, I.D.N. ... et possèdent de très bonnes notions d'allemend. Il devre justifier d'une expérience technico-commerciale de quelques années acquise au sein d'une société du secteur régulation, instrumentation. Le poste implique d'assez nombreux voyages. Ecrire à J. Blin, réf. B.5.583.

## ASSISTANT DU P.D.G.

60/70.000 F. **PARIS** 

Une entreprise française, filiale d'un groupe international, est spécialisée dans le courtage de certains produits métallurgiques. Elle recharche pour son président, fréquemment en voyage, un cadre commercial dont la mission sera de tenir son secréteriat, de prendre toutes les relations utiles en son absance en matière de politique, de gestion ou de commercialisation et de lui préparer les dossiers pour lesquels une décision s'impose qui ne peut être prise per un des cadres du Comité de Direction. Le poste conviendrait à un prise par un des cadres du Comité de Direction. Le poste convenuers « un jeune cadre diplômé d'une école commerciale genre Sup. Co, province ou Sciences Eco, ou à un cadre confirmé d'une trentaine d'années qui souhaiterait prendre une orientation commerciale d'ici 2 ans environ. Le connaissance de l'anglais est indispensable, celle de l'allemand et/ou de l'aspagnol

ser un bref curriculum vitae à Paris en spécifiant bien la référence. se à quiconque sans autorisation expresse des candidats donnée au cours

AUSTRALIE - IRLANDE - AMERIQUE DU SUD - GRANDE-BRETAGNE - ALLEMAGNE - FRANCE TALIE - SUISSE - BELGIQUE - AFRIQUE DU SUD - CANADA

73, Bd HAUSSMANN 75008 PARIS. Tél. 265-37-00 11, Pl. A. BRIAND 69003 LYON, Tél. (78) 62-08-33

## **AUTOMOBILE**

## Peugeot 104 ZS: la «mini à la française»

générale) un maximum de qualités pour un prix minimum et (règle particulière) que la voiture soit réellement petite. Certains l'avaient oublié. Avec le coupé 104 ZS, Peugeot vient de lancer une très grande - mini à la française -.

Le coupé 104 est connu (le Monde du 21 septembre 1973). Deux personnes et un chien y tiennent à l'alse, mais mieux vaut ne pas transporter d'animal lors-qu'on a plus d'une valise : la ban-quette arrière rabattable et la quette a r r i è r e rabattable et la troisième porte sont alors remarquablement u t i l i s a b l e s, et le volume du coffre passe de 170 cm3 à 600 cm3. Les familles devront plutôt porter leur choix sur la 304 s, qui est au même tarif, sur la 304 s, qui a des performances sensiblement identiques, ou sur la 504 TI, dont le rapport poids-puisance est exactement le même que celui de la ZS. celui de la ZS.

Ce dernier point est primordial : sur une très petite voiture. la sécurité passive est illusoire. Ce ne sont pas les rembourrages intérieurs qui protègent du moteur en cas de choc frontal. La sécurité active est donc essentielle et l'on ne doit compter que sur

le moteur, les freins et la tenue de route. A cet égard, la 104 ZS est bourrée de qualités, parmi les-quelles deux points forts : le groupe propulseur et la suspension.

groupe propulsaur et la suspension.

Le moteur est un très moderne
6 CV, qui surpasse largement
blen des 7 CV proposées actuellement. Il « respire » à partir de
4 000 tours-minute — c'est là où
son couple est maximal (8,5 kgm.)
— et il lui reste encore 2 200 tours
avant de donner toute sa puissance (66 ch. DIN). Il est donc
particulièrement « pointu », et il
ne faut pas hésiter à le faire rugir
pour conduire en sécurité. C'est ne faut pas hesiter à le faire rugir pour conduire en sécurité. C'est inhabituel chez Peugeot... et sur-prenant au moment où l'on prône les économies d'énergie. Notons en passant qu'il devrait équiper les berlines 104 au prochain

Quant à la suspension, elle pourrait bien être l'étalon-confort des « minis » à venir. Elle ménage aussi bien la tenue de route que celle des occupants, et grâce à elle les longs parcours ne peuvent plus être envisagés comme des épreuves sportives.

Pour le reste, l'équipement est complet et la finition sans grand reproche Certains s'étonneront de l'absence de cadrans considérés comme essentiels pour la surveil-lance du moteur. Le compte-tours lance du moteur. Le compet-tours jui-même (sans zone rouge) est dissimulé par le volant. Mais la ZS n'est pas une «bombe» pour sportif en mai de rallye. Rien qu'une vraie voiture sans problème, petite, rapide et solide comme une Peuppot. Mais que comme une Peugeot. Mais quel dommage que la boîte soit si peu discrète l

MICHEL BERNARD.



# Budgetmatic du CIC.

La banque qui paie vos impôts peut bien se charger d'étaler vos autres dépenses.

Depuis 1968, le CIC se charge de payer directement vos impôts à votre percepteur. Il vous suffit de nous adresser vos avertissements et le poids de vos impôts est réparti sur toute l'année.

Le CIC, qui a été capable de vous rendre ce service, veut aller plus loin car vous nous avez demandé davantage.

Maintenant, nous payons toujours vos impôts, mais nous

pouvons aussi mensualiser vos autres dépenses.

Il vous suffit de prévoir vos dépenses importantes (impôts, loyer, charges, assurances...) et également vos dépenses de loisirs (vacances, week-end...)

Nous les payons directement (impôts, factures EDF/GDF, téléphone...) ou nous versons à votre compte, aux dates choisies par vous, les sommes qui vous sont nécessaires pour

vos dépenses prévues. Votre règlement est étalé sur votre compte en 12 prélèvements mensuels.

Si le Budgetmatic s'est perfectionné, c'est un peu grâce à vous.



### LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

## MONNAIES ET CHANGES

## M. René Larre exprime ses doutes sur la portée du compromis de Rambouillet

chambre de commerce suisse en France, M. René Larre, directeur général de la Banque des règle-ments internationaux, a notam-ment déclaré : « Le compromis de Rambouillet est loin de constituer un retour aux taux de change fixes. »

< On peut apoir, a-t-11 ajouté, « On peut avoir, a-t-Il ajouté, des doutes sur la portée pratique des interventions limitées que les banques centrales devront faire pour contrecarrer les « fluctuations erratiques », et cela parce que des deux côtés de l'Atlantique, on a dans ce domaine des conceptions différentes, les Burgans pulsaises es considérant comma pulpéens se considérant comme vul-nérables à des variations même modérées du dollar, ce qui n'est pas le cas des Américains. »

Selon M. René Larre, le com-promis de Rambouillet devrait avoir pour conséquence pratique que les banques centrales des pays européens interviendront pour freiner une éventuelle baisse du dollar (en achetant la devise américaine sur le marché), tanaméricaine sur le marché), tandis que les interventions de la Banque de réserve fédérale de New-York seront destinées à freiner les hausses du dollar. Pour parvenir à ce résultat, les autorités américaines devront accepter d'accumuler des avoirs en devises étrangères, ce qu'elles ont toujours refusé de faire jusqu'à maintenant. Il est probable qu'elles limiteront leurs interventions à un très petit nombre de tions à un très petit nombre de monnaies, ce que les règles de fonctionnement du « serpent » européen leur permettront de faire puisqu'il leur suffirait par exemple de se porter acquéreur de deutschemarks pour ralentir la hausse du dollar vis-à-vis de toutes les monnaies du « serpent ». Cette solution paraîtra plus acceptable aux autorités américaines

Hôte à déjeuner, mardi, de la que celle qui consistait à intervenir dans l'autre sens, c'est-à-dire pour empêcher le dollar de haisser. Cela les obligeratt en haisser. Cela les obligeratt en effet à emprunter les devises dont elles auraient besoin pour racheter les dollars sur le man-ché. Or leur répugnance à s'en-detter de la sorte est encore plus granda que leur répugnance à grande que leur répugnance à accumuler des réserves sous formes de devises étrangères.

### Tendance à la baisse sur le marché de l'or

Les droits de tirage spéciaux, a encore dit M. René Latre, n'in-téressent plus aucun pays. Ils ne sont que des « satellites » du dollar n'offrant guère de garantie sérieuse contre une dépréciation de celui-ci (les variations de cours entre le D.T.S. et le dollar n'ont jamais dépassé 5 %) et sont difficiles à manier. Cela laisse la voie ouverte aux monaies de ré-serve et singuilèrement du dollar voie ouverte aux monnaies de re-serve et singulièrement du dollar qui, après avoir fait l'objet de nombreuses critiques « èmerge comme la plus importante re-serve», ainsi qu'à l'or, « dont le rôle sera diminué en tout cas pour les prochaines années».

cui reprend les termes de l'accord déjà conclu à Washington à la fin du mois d'août, ne prépare ni un retour de l'or au centre du système, ni sa démonétisation a encore dit M. Larre. Il proposait que les ventes sur le marché de quelque 150 tonnes (ce qui correspond environ à une année de production) en provenance du Fonds monétaire, auxquelles pourrait diction en provenance di Fonds monétaire, auxquelles pourrait s'ajouter la vente d'une partie de l'or restitué aux membres du Fonds monétaire, auront pour conséquence de provoquer sur le marché une tendance à la baisse.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE

BUREAU DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

AVIS

APPEL D'OFFRES OUVERT Nº 1 BCT/75

des appareils radio émetteurs-récepteurs sulvants :

type B.L.U.

90 (quotre-vingt-dix) jours.

Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture

- 40 stations fixes puissance 100 watts moven du type B.L.U.

- 60 stations mobiles pulssance de 40 à 60 watts moven du

Les Soumissions ainsi que les pièces fiscales et sociales exigées

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le dossier d'appel d'offres auprès du Ministère de l'Intérieur, Direction Nationale de

par la réglementation en vigueur devront parvenir à l'adresse sus-indiquée sous double enveloppe cochetée, avec la mention « Appel d'offres auvent n° 6 BCM/75 A NE PAS OUVRIR ». La date

limite de remise des offres est fixée au 31 décembre 1975, délai Toute offre parvenue après cette date ne sera pas prise en

Les soumissionnaires resterant engagés par leurs offres pendant

A la Règle à Calcul, découvrez les

plus récents calculateurs scientifiques

de poche Hewlett-Packard.

la Protection Civile sis au Palais du Gouvernement à Alger.

## CONJONCTURE

## la réalité de la reprise

DES LICENCIEMENTS SONT ENCORE PRÉVISIBLES

estime M. Ceyrac

A Nancy, M. Ceyrac, président du C.N.P.F. (Conseil national du patronat français), a déclaré, mardi 2 décembre, que des licenciements allaient encore se produire. Cependant, M. Ceyrac a reconnu que la reprise était visible.

Cette reprise est confirmée par l'INSEE (qui vient de publier deux enquêtes menées suprès des industriels et des commerçants), par l'assemblée permanente des chambres de métiers et enfin par la Chambre syndicale des agents immobiliers parisiens.

A Nancy, M. Ceyrac, président du CNPF, a déclaré, mardi 2 décembre, qu'il fallait encore s'attendre à des licenciements.

Le président du CNPF, qui était l'hôte de l'union des chambres syndicales de l'Est, a déclaré: « Dans la situation actuelle de l'économie française, les effectifs présents dans les entreprises sont supérieurs, globalement, aux besoins réels. (...) Aujourd'hui, les charges de maind'œuvre ont dépassé le tolérable. C'est, à court terme, de la survie des entreprises qu'il s'agit. » Cependant, M. Ceyrac a reconnu qu'un mouvement de reprise indiscutable s'amorçait, quolque de façon non homogène. Le mouvement est confirmé par plusieurs enquêtes qui, toutes, convergent.

 L'enquête quadrimestrielle de l'INSEE auprès des industriels montre que — par rapport à juin — les capacités de production sont mieux (ou moins mai) utilisées : à 80 % il y a cinq mois, à 84 % en novembre. D'autre part, la demande s'est assez nettement améliorée, y compris, ce qui est une heureuse surprise, la demande

étrangère. La question posée concernant les investissements suggère que la déduction fiscale instituée par le gouvernement au début de l'été gouvernement au debut de l'été (10 % à valoir sur la T.V.A.) a incité un tiers des industriels à réviser en hausse leurs dépenses d'équipement cette année. L'augmentation serait comprise entre 5 à 10 % en moyenne. Encore peut-on penser que, sans l'encouragement fiscal donné à l'investissement, les chefs d'entreprise auraient peut-être annoncé en novembre des dépenses d'inves-tissement réduites par rapport à juin. C'est donc probablement une augmentation de plus de 2,5 % qu'ont provoquée les incitations fiscales.

D'enquête de l'INSEE cuprès des commerçants montre
que les ventes de produits non
alimentaires ont été en septembre-octobre, pour les commerçants
spécialisés, largement supérieures
à la moyenne du premier semestre 1975 (sauf pour la quincaillerie et la drongrie)

lerie et la droguerie). Pour faire face à la demande Pour faire face à la demande et reconstituer en partie leurs stocks, les commerçants ont passé des commandes importantes. Cetta reprise sensible a améliore le climat dans la profession, dont les intentions de commandes pour les mois prochains se sont nettement redressées (sauf dans le textile-habillement et la chaussure). Le pourcentage des détaillants jugeant le volume des commandes inférieur à la normale est combé de 53 % en juillet, à 23 % en septembre et à 20 % en 23 % en septembre et à 20 % en novembre).

Dans le commerce intégré en produits alimentaires thyper-marchés, grands magasins, magasins à succursales multiples et sins a sincursales multiples et coopératives de consommation), les ventes, après une reprise en juillet-soût, se sont stabilisées à un niveau moyen en septembre-octobre. Les stocks demeurent cependant pen garnis, et les dé-taillants ont l'intention de passer de fortes commandes en novem-bre et décembre.

• Reprise dans l'artisanat. — De son côté, l'assemblée perma-nente des chambres de métier (1) estime que « les premiers symp-tômes de reprise économique se constatent dans l'artisanat ». De constatent dans l'artisanat ». De juin à octobre, la plupart des artisans interrogés ont constaté une nette progression de leur charge de travail, à l'exception du bâtiment, où l'amélioration est restée très limitée.

Les prévisions à court terme

sont en général optimistes : tous les artisans, sauf les colffeurs. prévoient une hausse de la demande au cours des quatre prochains mois,

• Les agents immobiliers pa-

risiens — du moins ceux de la Chambre syndicale de Paris et de l'Ile-de-France — sont eux aussi plus optimistes. En septembre 1975, leur chiffre d'affaires a dépassé de 50 % celui de septembre 1974. Dans la mesure où les ventes d'appartements étaient en très forte baisse il y a par est e smélibration rea un an, cette amélibration re-présente un signe de reprise et non de l'euphorie. Cet intérêt renouvelé pour l'immobilier est le fait d'une clientèle moyenne pour des appartements classi-ques ou d'une clientèle très for-tunée pour des appartements de catégorie exceptionnelle, ont pré-cisé, mardi 2 décembre, les responsables de la Chambre syndi-cale au cours d'une conférence de presse. Les acheteurs font moins appel au crédit que par le moins appel au crédit que par le passé, n'empruntant que de 30 % à 50 % du prix total, au lieu des 80 % autorisés. Le taux d'écoulement des appartements, dans Paris, se situe à 5 % des stocks, qui restent actuellement de vingt mille appartements dans Paris et d'environ soixantequatre mille dans l'ensemble de la région parisienne. Les prix ents i construits (les trois quarts des stocks) n'ont pas varié depuis juin, tandis que ceux des opéra-tions nouvelles augmentent de 20 % à 30 %. Enfin, en septembre et octobre, on observe dans la location une activité « jamais atteinte depuis vingt-cinq ans ».

(1) Bätiment, coiffure, réparation a u t o m o bile et blanchisserie-teintureris-nettoyaga.

## Plusieurs enquêtes confirment | Ce sont les entreprises qui ont supporté la charge de la hausse des prix du pétrole

estime M. Fourcade

Commentant avec M. Jacques
Ferry, vice-président du
CNPF, et M. Raymond Barre,
les résultats de l'enquête que
l'Association française des économistes d'entreprises (AFDEE)
vient de mener auprès de ses
adhérents (le Monde du 3 décembre) sur les perspectives de mistes d'enfreprises (A.F.D.E.S.)
vient de mener auprès de ses
adhérents (le Monde du 3 décembre) sur les perspectives de
1976, M. Jean-Pierre Fourcade
a déclaré : a R n'est pas souhaitable d'activer la consommation
des ménages; ce qu'il faut, c'est
rétablir les comptes des entremises

prises. s
« Tout s'est passé, a ajouté le ministre, comme si la hausse des prix du pétrole, qui a dominé la scène économique depuis deux ans, avait été en France entièans, avait été en France entiè-rement prise en charge par les entreprises. Au cours des deux années 1974 et 1975, la produc-tion intérieure brute n'aura aug-menté que de 1 % environ, mais la valeur des salaires en francs constants a progressé de 6,1 %, tandis que les revenus bruts des entreprises baissaient de 4,7 %, » Aussi convient-il, selon M. Four-cade, d'entreprendre une action dans trois directions: 1) Per-mettre aux entreprises de confémettre aux entreprises de confé-rer à leurs actifs une valeur plus conforme à la réalité, d'où la réévaluation des bilans: 2) Mieux canaliser les ressources d'épargne vers les investissements produc-tifs; 3) Encourager l'épargne à long terme.

### Le taux ou le contenu de la croissance?

Le budget économique pour 1976 prévoit du reste une croissance modérée de la consommation des ménages : 23 %, pourcentage in-férieur à celui qui résuite de

Pour M. Raymond Barre, out estime inevitable de toute facon une longue cure d'assainissement pour corriger les excès de la période précédente d'expansion inflationniste, la seule façon d'évi-ter que la France ne tombe dans le c stop and go » (succession rapide de phases d'expansion et de phases de récession) est de modérer la progression des revenus Moins vite on prendra les mesures de correction nécessaires contre l'inflation, plus longue sera la convalescence. M. Ferry, au contraire, a déplore l'insuffissance des moyens de relance prévus
dans le budget de 1976.

M. Jean-Pierre Fourcade a
contesté les prévisions, à ses reux
trop pessimistes, faites par
l'AFDEE, sur les investisse-

irap pessimistes, laues par l'AFDEE, sur les investissements. Il escompts une stabilisation des investissements privés et un effort considérable du secteur public. Bien qu'il estime nécessaire que l'administration continue à prendre des précautions contre la hausse des prix le ministre a déclaré qu'à long terme le régime souhaitable dans ce domaine est celui de la liberté. A propos de la croissance du produit intérieur brut, qui sera en 1976 de 3,5 % selon l'AFDEE, et de 4,7 % selon le gouvernement, M. Fourcade a dit : « L'important n'est pas le inux mais le contenu de la croissance. » Il y a quelques années, la discussion se serait sans doute engagée sur ces chiffres. Constatons le progrès.

En cing ans

## L'INDUSTRIE N'A PAS CRÉÉ D'EMPLOIS

Au cours du VI Plan (1970-1975) le rythme de création d'em-plois n'aura été que de 0,9 % par an en France, alors que l'objectif fixé était de 1,9 %. Encore est-ce au tertiaire que l'on doit d'enre-gistrer une progression globale : les transports, le commerce et les services ont, en effet, créé des emplois au rythme de 2,5 % par an, ce qui est tout de même infé-rieur à l'objectif visé, qui était de 3,3 %. Au cours du VIº Plan (1970-

pour le VI<sup>\*</sup> Plan était celui d'une progression des effectifs industriels de 1,1 %. Le rapport d'exécution du VI<sup>\*</sup> Plan indique qu'en moyenne la régression aura été de 0,3 % par an. En 1975, les effectifs totaux

employés en France s'élèvent à 20,9 millions de personnes contre 21,3 en 1974 et en 1973, 21 millions en 1972, 20.8 millions en 1971 et 20,6 millions en 1970. Reçues par M. Bonnet

### LES ORGANISATIONS PAYSANNES DEMANDENT UNE HAUSSE D'AU MOINS. 10 % DES PRIX EUROPÉENS

(Combine de mara

2 m dissipe : 1

ioni est vid

pales organisations agricoles, qui ont été reçus par M. Bonnet, ministre de l'agriculture, mardí 2 décembre, ont demandé que les prix agricoles enropéens augmentent au moins de 10 % pour la campagne 1976-1977. de 3.3 %.

L'industrie, qui devait créer trois cent mille emplois en cinq ans, n'aura apporté aucune contribution. Le rythme annuel prévu ges d'exploitation ont progressé plus vite pour les productions végétales que les productions animales.

> senté aux responsables paysans un projet tendant à limiter les abattages d'animaux à la ferme, qui excéderalent les besoins de la consommation familiale depuis l'introduction des congélateurs dans les campagnes.

## LA JOURNÉE D'ACTION C.G.T.-C.F.D.T.

## Les débrayages ont été limités dans le secteur privé

La journée nationale d'action interprofessionnelle, organisée mardi 2 décembre par la C.G.T. et la C.F.D.T., pour protester notamment contre le chômage et la vie chère, a été marquée par de nombreux arrêts de travail, essentiellement dans le secteur public. Le trafic S.N.C.F. a été réduit jusqu'à 40 % de la normale sur les lignes de la banlieue parisienne. A Marseille, 70 % des employés S.N.C.F. ont observé les consignes de grève. Sur les grandes lignes, la circulation des trains a été assurée normalement, sauf dans la région du Sud-Ouest, où le trafic a été réduit de 25 %. La situation devait redevenir normale ce mercredi après midi. Les autres débrayages les plus importants ont été enregistrés chez les dockers, à l'E.D.F.-G.D.F., sans que l'on ait constaté de coupure de courant, dans le tri postal (29 % de grévistes dans la région pari-sienne, 13 % en province), dans les ser-

vices de nettojement et chez les agents de la radiotélévision, où le programme minimum a été appliqué sur les trois chaînes. Dans le secteur privé, les arrêts de tra-vail. d'une durée moyenne de deux heures, ont été plus limités. Selon le C.N.P.F. les mots d'ordre syndicaux n'ont été que < très modérément » suivis. Dans la métallurgie parisienne, le taux de participation aux débrayages a été, d'après les responsables patronaux, de 4,2 %. Chez Renault, c'est à l'usine du Mans que les consignes de grave ont été le plus observées, par 56 % des ouvriers contre 7 % à Billancourt. Dans les Charbonnages de France, des retards d'une heure à la des-cente ont été enregistrés. Selon les syndicats, des débrayages ont été « bien suivis - dans les mines de fer en Lorraine, la sidérurgie, la caoutchouc et la chimie, les cimenteries, l'alimention et l'impri-

D'autre part, des manifestations ont été organisées un peu partout en France : à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Le Havre, etc. A Orléans, l'union intersyn-dicale C.F.D.T. n'a pas participé an défilé pour marquer son désaccord avec la C.G.T. à propos des récents conflits sociaux intervenus dans cette ville.

A Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes — quinze mille, selon la préfecture de police; cent mille, selon les organisateurs — ont répondu à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T. De la place de la République à l'Opéra, la manifestation a duré environ deux heures. En tëte du cortège, conduit par MM. Georges Séguy et Edmond Maire, une très large banderole commune affirmait: - Pour la retraite à soixante ans, le retour immédiat aux quarante heures, l'augmentation du pouvoir d'achat, la garantie de l'emploi, la défense de la sécurité sociale.

**HP-25** programmable, 13 registres de memoire, 8 tests, branchementsfonctions trig , log, deg, rad, grd, fourni avec 56 programmes 1.236 ttc



**HP-21** 5 registres de mémoire -20 fonctions scientifiques preprogrammees, notation scientifique, deg, rad. 630 ttc

**HP-22** calculateur universel scientifique, statisticien, économiste y, Σ+, Δ%, droite de tendance mortissements, annuités, 1 056 ++-

65-67, bd Saint-Germain,

Tel.: 033 02.83/033 34.61 1<sup>er</sup> distributeur agréé en France des calculateurs de poche électroniques HP

HEWLETT PACKARD

A PARIS: emploi, retraite et... service militaire

ce slogan de circonstance, qui revendications qui leur sont spédice solution de la reventit souvent lors de la manifestation parisienne, aura été concurrencé, à maintes reprises, par des revendications plus policitudes. Le problème du service diffuse s'ajoutait sinsi aux prédictions des travailleurs en police C.G.T. : « Policiers, travailleurs, même combat ! » Les grandes imprimertes : « Chaix doit vipre, Chaix vipre, ce slogan de circonstance, qui revenait souvent lors de la manifestation parisienne, aura été concurrence, à maintes reprises, par des revendications plus politiques. La référence aux grands themes de la gauche — « Union, action, programme commun ! » — S'est accompagnee de mots d'ordre moins orthodoxes, mais festation parisienne, aura cue concurrencé, à maintes reprises, par des revendications plus politiques. La référence aux grands thèmes de la gauche — « Union, action, programme commun! » — s'est accompagnée de mois d'ordre moins orthodoxes, mais d'actualité. Le cri : « Lébérez les soldais emprisonnés! », pousse par des jeunes gens qui faisaient partie des délégations des banques ou des P.T.T., a montre que si les ieunes acceptent de venir par four sur chaque chanpartie des deseguants des canques ou des P.T.T. a montre que
si les jeunes acceptent de venir
en grand nombre, désormais aux
démonstrations rituelles des syndicats, ils entendent exprimer des

panderouss. Danderous des rien ceae, Cest vous ensemois
qu'il faut lutter ! >

mont par jour sur chaque chantier. Nous voulons sortir vivants
du travail. Les patrons assassins
de santé, les métallos constituent
de gros du cortège : « Non aux

ferme la marche; à son bord, un mannequin effondré représente le chef de l'Etat: « 303 jours d'occupation, Trilon dit toujours non au bradage de la technique française. » française. 2

Alors que la tête du cortège parvenait place de l'Opéra, où déjà l'on repliait les banderoles, les derniers rangs piétinaient encore place de la République. A mi-parcours, sur le bonievard Poissonnière, la présence d'un homme-sandwich — réel, celni-là — déchainait les rires des manifestants. Sur sa pancarte publicitaire, on pouvait lire : « Hôtez-pous, liquidation totale ! »





## LA VIE ÉCONOMIQUE

**AFFAIRES** 

## LE TEMPS DES AMBITIONS

Pourtant, des critiques sont adressées au gouvernement : les efforts engagés tendralent moins à l'indépendance nationale qu'à la conquête de marchés extérieurs. Void venu le temps des mar-chands, disent certains qui s'émeuvent des accords passés avec des entreprises étrangères. Ces critiques se réfèrent à une situation ancienne et ne prennent par l'exacte mesure des capacités industrielles de la France d'aujourd'hui : ce qu'ils considérent comme une faiblesse est en réalité l'expression d'une force nouvelle et la preuve d'une confiance plus grande dans notre potentiel

Lorsque, en effet, par la volonté des dirigeants politiques d'alors, la France a commence ses efforts dans le domaine spatial, océanologique, nucléaire, informatique, son expérience était limitée, ses capacités industrielles inexistantes, son potentiel humain souvent insuffisant. Un effort considérable était nécessaire, qui a le plus souvent conduit à la création d'établissements publics, d'entreprises nationales ou de sociétés entièrement financés sur fonds publics. Par la qualité d'hommes résolus, par la continuité de l'action politique, par l'effica-cité des organisations mises en place, ce choix a été fructueux, et la France a disposé dans la période 1960-1970 des moyens dont elle avait besoin pour aborder dans d'excellentes conditions les inévitables négociations

internationales. Car l'environnement avait changé : dans un monde ouvert à la compétition, l'autonomie et l'indépendance ne résultent plus aujourd'hui de la seule disposition sur le territoire national d'arsenaux publics, fût-ce dans

M. Léon Gingembre, président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.), a annoncé, mardi 2 décembre, la création d'une. Union des chefs et responsables d'entreprises

nisations professionnelles exis-tantes. Il rassemblera les respon-sables de la gestion des entrepri-

ses quelle que soit leur taille, et aura pour but, d'une part d'orga-

niser un a référendum » auprès de ses adhérents, d'autre part de répondre auprès de l'opinion

répondre auprès de l'opinion publique aux critiques qui leur sont adressées, et enfin d'émettre des propositions économiques et sociales « face aux grandes interrogations de notre temps (réforme de l'entreprise, problème de l'emploi, des inégalités, des plusvalues, nouvelle croissance, finalité de l'entreprise et de l'économie relations sociales...) >.

M. Gingembre demande à M. Giscard d'Estaing

que soit dissipée « l'atmosphère de suspicion »

dont est victime le patronat

Cet organisme, distinct de la des dirigeants qui a n'osent plus s'exprimer librement », le président de la C.G.P.M.E. adjure le président de la Résublique de la Résublique de

pendance nationale suppose à la fois la maîtrise de certaines techniques et l'aptitude à conquérir les marchés mondiaux. L'une ne va pas sans l'autre.

Disposer d'une technique de pointe sans être capable d'af-fronter les marchés internatio-naux n'est de nos jours qu'une illusoire garantie d'autonomie

Or, précisément, la capacité que la France a atteinte dans une phase précédente lui permet d'aborder cette nouvelle étape dans des conditions favorables. Nos industriels sont capables de concevoir, de construire et de vendre aussi bien que n'importe lequel de leurs concurrents. Ils sont capables d'établir sur des bases égalitaires des accords de coopération avec des entreprises

### Ne plus avoir peur de la coopération internationale

Garantir la maîtrise française de notre dispositif industriel, prendre, lorsque cels est nécessaire, les moyens de retrouver cette maîtrise, puis passer des accords avec Westinghouse on avec Honeywell, ce n'est, en aucun cas, aujourd'hui, accepter de créer des sociétés vassales ou filiales ; c'est établir une coopération qui permet à chacune des parties, tout en sauvegardant ses intérêts d'entreurendre dans de mellleures conditions la conquête des marchés mondiaux.

Parce que l'industrie française est puissante et majeure, elle ne doit plus avoir peur de la coopération internationale. Parce qu'elle est en mesure de fournir un apport industriel et technologique à la hauteur de celui de ses interlocuteurs, elle n'a pas à craindre un état de dépendance. Tel est l'élément fondamental,

des secteurs de pointe. L'indé- nouveau et décisif qui a guidé

« occupations, séquestrations arrestations arbitratres, diffama-tions, violences — dont ils sont l'objet et que l'attitude des pou-

· voirs publics semble sinon encou-rager du moins tolérer. Parlant au

nom de la « majorité silencieuse » des dirigeants qui « n'osent plus

président de la République de « s'expliquer une bonne fois et au grand jour » sur les finalités de sa

politique et les réformes qu'il veut entreprendre, soulignant que son silence et les « faux semblants » entretiennent « une atmosphère de suspicion et de diffamation

initiatives récentes. Il faut nous en convaincre : nous ne somm plus une puissance industrielle mineure, et nous ne devons pas redouter les terreurs de l'enfance

ou les erreurs de l'adolescence Mais certains, qui nous suivent jusqu'à ce point du raisonnement, qui reconnaissent la sincérité de nos intentions, mettent en doute les moyens adoptés. Vous faites trop confiance, nous dit-on. à des entreprises privées qui, sous couvert de ces accords internationaux, cherchent, non pas à sauve-garder l'indépendance nationale mais à augmenter leurs profits, fût-ce au prix d'une dépendance technologique et industrielle. Il n'y aurait - disent ces cen-— qu'une seule solution pour éviter ce risque de détour-nement au profit d'intérêts pri-vés : la nationalisation ou, à tout le moins, l'intervention majori-

taire de la puissance publique. Ce procès d'intention est d'abord injuste. Il est tout à fait inexact de croire que les indus-triels français seront moins que leurs concurrents soucieux de préserver leur liberté d'action et

### Pas de polifique d'arsenal

Par allieurs, la réussite d'une opération industrielle suppose des décisions d'adaptation aux marchés pour lesquels l'entreprise est souvent mieux placée que la puissance publique. La puissance publique doit intervenir pour préserver l'essentiel : s'assurer de l'importance de l'effort de recherche, veiller au développement des tissements et de la productivité, agréer les accords industriels avec les partenaires étrangers. Le reste est affaire de stion et appartient donc aux dirigeants de l'entreprise.

La politique industrielle, même dans le domaine des industries de pointe, ne doit pas être une politique d'arsenal. Ce doit être une politique fondée sur l'initiative décentralisée et sur des relations contractuelles entre l'entreprise et les pouvoirs publics. C'est le rôle du gouvernement et no-tamment du ministre de l'industrie et de la recherche de s'assurer que ces contrats sont solide-ment établis, qu'ils couvrent bien les différentes éventualités envisageables et qu'ils comportent les sanctions nécessaires en cas de non-respect des objectifs.

La politique des pouvoirs publics est donc à la fois ambitieuse et réaliste. Elle implique une grande rigueur dans l'analyse, une grande fermeté dans l'action. Je suis, pour ma part, confiant dans ses résultats.

MICHEL D'ORNANO.

de suspicion et de diffamation perpétuelle ».

Avant d'imposer aux entreprises des « ukases administratifs » visant à améliorer les relations en son sein, il convient, selon lui, de privilègier le maintien de leur vitalité et de leur prospérité. M. Gingembre met enfin le pouvoir en garde contre des réformes qui, « méconnaissant la nature réelle de l'entreprise », se révéleraient « paralysantes, conservatrices et mathusiennes », « C'est sacrifier à une viston pas- M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche, a effectué une visite de deux a effectue une visue de deux jours en Iran, au cours du der-nier week-end. Ce voyage était destiné à faire le point sur les relations franco-iraniennes. Les exportations françaises à destiexportations iranjaissis à desai-nation de l'Iran sont passées de 350 millions de francs pendant les neuf premiers mois de 1974 à 19 milliard pendant la même période de 1975, et elles dépasse-ront 2,5 milliards pour l'ensemble de l'année en cours. Les prises de mie, relations sociales...).

M. Gingembre, après avoir précisé qu'il agissait en son nom propre et non en celui de la C.G.P.M.E., a également rendu public le contenu de la lettre ouverte qu'il a adressée au président de la République et pour sident de la République et pour laquelle il entend recueillir de nombreuses signatures de ches d'entreprises. Il souligne dans cette lettre « le degré dangereux de lassitude et d'exaspération de lassitude et d'exaspération de la lestre par une majorité de chejs d'entreprises » face aux attaques de l'année en cours les prises de commandes pourraient atteindre 5 milliards de francs en 1975 (contre 2.9 milliards de francs en 1974). La signature du contrat pour la construction du métro de Téhéran par la SOFRETU et la RATP. (6 à 7 milliards de francs) devrait intervenir dans quelques semaines.

### SOLVAY SUR LES RANGS POUR RACHETER LES LABORATOIRES SARBACH

Le groupe chimique balge Solvay (9 milliards de francs de chiffre d'affaires) aurait engagé des pourparlers avec les labo-ratoires pharmaceutiques Sarbach de Lyon, en vue de les racheter par le biais d'une de ses filiales pharmaceutiques allemandes, Solvay ne serait pas seul en lice. Un autre groupe, dont le nom n'a pas été révélé, aurait, en quelques semaines, acquis un gros paquet d'actions de la société à la Bourse de Lyon, ce cui expliquement le d'actions de la société à la Bourse de Lyon, ce qui expliquerait la hausse de 67.2 % du titre, passé de 235 à 393 F. Avertie d'une opération imminente, la chambre syndicale a décidé de suspendre, à compter du 1<sup>st</sup> décembre, la cotation du titre. Les laboratoires Sarbach (120 millions de francs de chiffre d'affaires) appartiennent à la famille Sarbach, la majorité étant détenue par MM Raymond et Georges Sarbach, âgés respectivement de soixante-deux et soixante et un ans, sans successeurs.

### M. MAUROY: il faut nationaliser la sidérurgie.

Evoquant la situation difficile de la sidérungie, notamment celle d'Usinor à Dunkerque, M. Pierre Mauroy, secrétaire national du parti socialiste, a affirmé le lundi le décembre à Lille qu'il ferait une proposition au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qu'il préside, pour que soit votée une motion demandant la nationalisation de la sidérurgie. sation de la sidérurgie.

IM. Georges Marchais, secrétaire général du P.C., propose depuis 1972 d'inscrire la nationalisation de la sidérurgie dans le programme commun. Pour M. Robert Fabre, président du Mouvement des radicaux de ganche cette nationalisation de gauche, cette nationalisation n'est pas la seule formule possible et son inscription au programme commun suppose une étude globale de ce dernier. M. François Mitterrand, premier secrétaire du P.S., suggéré à ses alliés de la ganche d'inscrire la nationalisation de la sidérurgie — « comme éventuelle-ment [celle] d'autres secteurs clés de l'économie, tels ceux de l'autoque l'economie, tels ceux de l'auto-mobile, de l'informatique ou du pétrole s — dans le programme commun; mais cette inscription exige, selon lui, une révision de ectte plate-forme, le député de la Nièvre jugeant « souhaitable d'ap-profondir la question de la démo-cratisation de la gustion [des entre-prises nationales]), de façon à éviter toute forme d'étatisation et tout risque de bureaucratisation a.]

M. PINAY CHEZ M. FOUR. CADE. - «Le plus grand risque aux yeux des Français reste l'inflation », a déclaré M. Antoine Pinay, ancien pré-sident du conseil et ancien ministre des finances, à M. Fourcade, au cours d'un déjeuner en tête à tête, mardi 2 décembre. M. Pinay a ajouté qu'il avait mis M. For garde « contre les abus du cré-dit ».

## S. T. E. G.

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (S.T.E.G.) est sur le point de lancer un appel d'offres international en vue de passer commande pour la fourniture, le transport, le montage et la mise en service de deux centrales électriques d'une puissance totale de l'ordre de 90 MW équipées en turbines à gaz et implantées l'une à Menzel Bourguiba et l'autre à Sfax.

Pour le financement de ce projet, un prêt a été demandé à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (B.I.R.D.).

Les constructeurs désireux de soumissionner peuvent retirer les dossiers d'appel d'offres au siège social de la S.T.E.G. (Département de l'Equipement, 38, rue Kemal-Ataturk, TUNIS, TUNISIE) ou se les faire adresser moyennant le versement de 100 (cent) dinars tunisiens ou leur contre-valeur en monnaie étrangère, à partir du 5 janvier 1976.

L'ouverture des plis est prévue pour le 10 mars 1976.

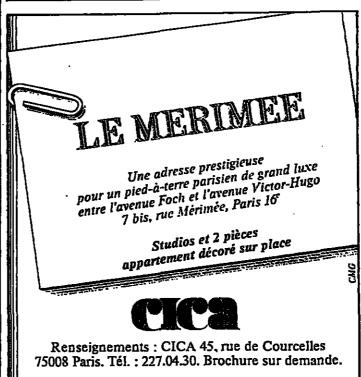

(PUBLICITE)

## S. T. E. G.

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (S.T.E.G.) est sur le point de lancer un appel d'offres international en vue de passer commande pour la fourniture, le transport, le montage et la mise en service d'une centrale thermo-électrique d'une puissance totale de l'ordre de 300 MW équipée de deux groupes identiques et implantée à Sousse.

Les constructeurs désireux de soumissionner peuvent retirer les dossiers d'appel d'offres au siège social de la S.T.E.G. (Département de 38. rue Kemal-Ataturk, TUNIS, TUNISIE) ou se les faire adresser moyennant le versement de 200 (deux cents) dinars tunisiens ou leur contre-valeur en monnaie étrangère, à partir du 12 janvier 1976.

L'auverture des plis est prévue pour le 12 avril 1976.



Dans le cadre de la Semaine de l'Implantation Industrielle et Tertiaire sous le patronage de la DATAR et du Ministère de la Qualité de la Vie (Parc des Expositions, Porte de Versailles, du 2 au 6 décembre 1975)

> Samedi 6 décembre 1975 Deux débats pour répondre à vos questions

> > 10 h à 12 h « Les cadres et la décentralisation »

avec l'Association Bureaux-Provinces et l'Association des Anciens Elèves des Grandes Ecoles

- 14 h 30 à 17 h

« Les semmes et la décentralisation » sous la présidence de Madame Françoise Giroud. Secretaire What a le Condition Lemant.

## TURKISH ELECTRICITY AUTHORITY **ANKARA - TURKEY**

Control and Monitoring Equipment shall be purchased covering the following installations for the 4 × 300 MW Afsin-Elsin-Elbistan Thermal Power Plant, TURKEY.

- Complete remote measuring and monitoring system.
- -- Closed-loop and open-loop control systems.
- Monitoring equipment for own power consumption system and sychronisation devices.
- Complete alarm annunciation and fault sequence printing system.
- -- Control room and relay room equipment and installations, together with power distribution
- 1. Firms who wish to bid must have supplied and provided the engineering, manufacture, eraction and/or erection supervision services of at least three installations in the similar characteristics
- 2. Bidders are required to submit the documents with their bid which certifies that they have mough experience to perform this work.
- 3. Bids will be received until 15.00 hours on February 26, 1976 at the below address of the Turkish Electricity Authority. Delays in mail will not be taken into consideration.
- 4. Bidders can obtain the Bidding Documents against payment of TL 2500.- per set to.

## TURKIYE ELEKTRIK KURUMU

Santrallar Dairesi Baskanilgi Necatibey Cad. No. 3 Maro Han Kat 5 Sihhlye-Ankara/YURKEY

5. The Turkish Electricity Authority is not subject to Turkish Law No. 2490.

## TURKIYE ELEKTRIK KURUMU

¥ .

## LA VIE ÉCONOMIQUE

## **EUROPE**

### UN LORD QUI NE DOUTE DE RIEN ... ET QUI COUTE CHER

Cing cent mille unités de compte, solt environ 2,7 millions de france lourds, voilà ce que la Commission européenne, dûment autorisée par le conseil des ministres des Neuf, a payé un rapport établi par un petit groupe d'« experts », dirigé par lord Kennet, et destiné à justiller l'éventuelle création d'un organisme permanent de prévision à plus de cinq ans pour la Communauté européenne : - Europe

Pour appuyer son projet.

lord Kennet a notamment déclaré

au cours d'une contérence donnée à Paris : « En mars 1975. la Communauté européenne a accepté de payer 20 millions d'unités de compte comme compensation a u x viticulteurs, car il fallait distiller leur vin à cause de la surproduction; en janvier 1975, la Communauté européanne a accepté de financer une campagne publicitaire pour 3 millions d'unités de compte, afin de promouvoir la ommation de vian de de bœuf à cause de la surproduction. Or le coût d'un institut d'« Europe plus trente » en pleine activité, après les cinq années prévues pour la mise en route et doté d'un personnel de solxante quinze membres, ne serait que de 5 millions d'unités de compte. Si « Europe plus trente » pouvait seulement prevoir quelques-uns de ces incidenis et proposer des mesures qui permettent de les éviter, cela rembourserait déjà plusieurs fois son propre budget. »

Cette façon de raisonner disqualifie, à elle seule, les experts - du groupe de lord Kennet pour la mission que la Commission envisage de leur confler. Pourquol limiter d'allieurs leurs ambitions à de parelles vétilles? On pourrait tout aussi bien, ou tout aussi mal, soutenir que si le département d'Elat evait entretenu soixante-quinze chercheurs à plein temps sous la direction éclairée de ce même groupe et les avait chargé de sunnuter le coût et les conséquences d'un ement militaire au Vietnam, les Etais-Unis auraient pu éviter

Ne doutant décidément de rien, lord Kennet a pareillem déciaré que son groupe pourrait crises, en avertissant à temps les autorités. L'Europe n'a-l-elle pas la capacité d'« élaborer le changement plutôt que de le subir -, elle qui - compense par la matière grise ce qui lui manque en ressources natu-relles - ? Fallait-il payer aussi cher de telles banalités ?

Le chanceller allemend réclame, comme il vient encore de le faire devant le Conseil européen réuni à Rome, la nomifinances chargé de contrôler les dépenses de la C.E.E. et les initiatives de la Commission européenne. Au vu du rapport de lord Kennet, n'a-t-il pas raison?

MINISTÈRE DES FINANCES

OFFICE CENTRAL DES OFFRES

TRIPOLI

Soumission internationale nº 42/75

CONSTRUCTION de la ROUTE JALO-KOUFRA (625 Km)

L'Office Central des Offres appelle les sociétés spécialisées à soumettre leurs offres pour la construction de la route Jalo-Koufra, d'une longueur de 825 km.

Les sociétés internationales participant à cet appei d'offres doivent être enregistrées au Ministère du Logement et des Services Publics, dans la catégorie 1 d'entrepreneurs. Les soumissions doivent comporter la preuve de l'enregistrement et de la catégorie dans laquelle

Les documents de soumission peuvent être obtenus auprès du Service des Routes sur présentation d'un reçu du palement au Trèsor du Gouvernement Libyen de la somme de 300 DL (trois cents Dinars Libyens). Cette somme n'est pas remboursable. Aucun document de soumission ne sera obtenu du service des routes sans la présentation d'une copie de l'enregistrement de l'entrepreneur auprès du Ministère du Logement.

4. Les offres doivent être soumises sur les formules correspondantes portant le cachet officiel et la signature du soumissionnaire sur chacune des pages et sur chaque plan, toutes corrections ou notes annexées à la soumission devant également porter ce cachet officiel et cette signature.

MINISTERE DES FINANCES, TRIPOLI
République Arabe de L'Dyc.

6. Les soumissions doivent être délivrées au Secrétaire de l'Office Central des Offres, Ministère des Finances, à TRIPOLI, au plus tard le 23 janvier 1976 à 12 heures, ou si cette date est un jour de congé officiel, le prochain jour ouvrable suivant avant 12 heures. Les soumissions peuvent également être envoyées, marquées et adressées comme mentionné ci-dessus, par lettre recommandée aux risques et périls du soumissionnaire, de sorte à être arrivées à la date spécifiée.

date spécifiée.

7. Chaque soumission sera accompagnée d'un dépôt préliminaire de 200.800 DL (deux cent mille Dinars Libyens).

Un tel dépôt ne sera accepté que s'il est fait sous une des formes suivantes:

— En un reçu émis par le Trésor de la République Arabe de Libye.

— En un chèque confirmé émis sur une banque de la République Arabe de Libye.

— En une lettre de garantie émise par une banque commerciale de la République Arabe de Libye, et ne comportant aucune condition ou limite.

Les offres non accompagnées du dépôt cl-dessus seront refusées. Un tel dépôt préliminaire devra être valable pour une période nou inférieure à 4 (quatre) mois depuis la date prescrite pour l'ouverture des soumissions.

Les souroissionnaires ou leurs représentants pourront suivre l'ouverture des offres qui sura lieu 30 (trente) minutes après la délimitation prescrite.

9. L'offre sera irrévocable pour le soumissionnaire et elle ne pourra pas être retirée ni altérée pendant 6 (six) mois depuis la date de l'ouverture des soumissions, à moins que l'Office Central des Offres ne prolonge cette période et que le soumissionnaire accepte une telle prorogation. Dans ce cas, le soumissionnaire devra prolonger, pour la même période, la validité du depôt préliminaire.

10. Le soumissionnaire adjudicataire effectuera un dépôt final se montant à 10 % (dix pour cent) de la valeur du contrat, et cela dans les 15 (quinze) jours sprés qu'il lui aura été notifié que le contrat lui a été accordé. Si le dépôt définitif n'est pas effectué dans les 15 (quinze) jours, le Service des, Routes sera habilité à confisquer le dépôt préliminaire sans qu'il y ait malière à avertissement, ni à recours en litige, ni à toute autre action.

Il les sommissionnaires devront se conformer strictement aux conditions établies dans les documents de soumission. Ils devront fournir la preuve écrite de leur capacité pratique et de leur longue expérience dans l'exécution de projets similaires et montrant qu'us disposant du personnel hautement qualifé nécessire à l'exécution des travaux. Ils devront également fournir un blian exposant le fonds de roulement et les avoirs de la société, de manière telle qu'elle permette qu'une estimation soit faite de la situation financière des sourcessionneires.

Les soumissionnaires qui n'ont pas la situation financière, la capacité technique et l'expérience

de constructions précédentes, qui sont requises, ne seront pas pris en considération.

12. L'Office Central des Offres n'est tenu à l'acceptation d'aucune soumission, même pouvant être la plus basse, et aucune raison ne doit être donnée pour son refus.

signature.

5. Les offres doivent être soumises sous enveloppe scellée adressée à :

M. le Président de l'Office Central des Offres

Construction de la route JALO-KOUFRA

MINISTERE DES FINANCES, TRIPOLI

Déscribles Ambre de L'Org

## A L'ÉTRANGER

## La grève qui paralyse le Japon devrait cesser le vendredi 5 décembre

lysé, depuis mardi 25 novembre, pation pour juguler ce « péni ». par une grève devenue la plus importante de son histoire. A l'appei de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur public (Korokyo). les employés des chemins de fer nationaux ont décidé de cesser le travail jusqu'au vendredi 5 décembre. Les syndicats des postes et des télécommunications ont aussi demandé à leurs adhérents de se mettre en grève. D'autres secteurs — eaux et forêts, imprimerie nationale, corporation des alcoois et des tabacs. - sont touchés. En prenent cette initiative, les

employés du secteur nationalisé se sont placés dans l'illégalité. Ils entendent appuyer leurs revendications concernant un droit qui leur est refusé : la Korokvo réclame, en effet depuis huit ans la modification d'une loi de 1948 qui interdit aux employes du secteur public de taire grève. Alors que ce droit fondamental fut à l'origine reconnu par les Américains en 1945, le général MecArthur, qui commandalt les forces d'occupation, décida par vois d'ordonnance au début de 1948 de le refuser aux fonctionnaires. Cette mesure faisait suite à un appel à la grève lancé en février 1947 par le parti communiste. qui contrôlait alors la majorité des syndicats nippons. MacArthur interdit la grève. Sa décision marquait, en fait, un tournant dans sa-politique : la fin de la période de démocratisation du Japon. Le P.C. subit un grave échec et perdit une partie de son influence sur les ouvriers. Pour Mac-Arthur, l'appel des communistes était néanmoins le signe du « danger » que représentait la gauche dans le Japon d'après-guerre. L'interdiction du droit de grève aux fonctionnaires fit partie des mesures prises quelques

REPUB

Le Japon est pratiquement para- mois plus tard par les forces d'occu-

Ce n'est assurément plus la crainte du P.C., au demeurant plus légaliste que jamais et sans influence déterminante sur les syndicats, qui condult le gouvernement japonais à refuser aujourd'hui le droit de grève aux fonctionnaires. L'anclen premier ministre, M. Tanaka, s'était d'aifteurs engagé, en 1973 lors de la traditionnelle offensive de printemps des ce problème avant la fin de 1975. Et jusqu'à ces dernières samaine M. Miki pensalt parvenir à un compromis. Or aujourd'hui l'épreuve

### L'intransigeance soudaine des syndicats

L'intransigeance soudaine des syndicats sur cette question s'expliqu en partie par la volonté de faire oublier leurs échece de la demière offensive syndicale du printemps Les augmentations de salaires qu'ils avaient alors obtenues étaient les plus basses (en termes réels) de ces demières années. En 1976 ils ne pourront faire mieux. Frustrés, ils n'ont d'autres solutions, pour ne pas perdre la face, que d'adopter une altitude dure sur la question du droit de grève dans le secteur public.

L'intransigeance du gouvernemen reflète essentiellement les dissensions du parti libéral démocrate. Accorder dans l'état financier actuel de l'admi nistration japonaise, provoqueralt une série de conflits particulièrement graves. Il n'en reste pas moins que si la droite du P.L.D. s'accroche à des arguments légalistes et demande au - chantage » des syndicats, c'est avant tout pour placer M. Miki dans une situation difficile. L'opération a d'autant plus de chances de réussir que le premier ministre a vu ces demiers mois sa popularité baisser considérablement.

La faction la plus importante du P.L.D., dirigée par M. Tenaka, ancien premier ministre, veut profiter de cette situation. M. Kanemaru, qui vient de demander au premier ministre, M. Miki, de dissoudre la Chambre des représentants, appar-tient au groupe de M. Tanaka. Jusqu'à présent, l'ancien premier mi-nistre était opposé à une dissolution anticipée (des élections sont prévues pour le printemps). Le revirement du groupe de M. Tanaka pourrait être décisif.

PHILIPPE PONS.

## E. PERROUX Pouvoir et économie Coll. "Etudes économiques" DUNOD 42 F

## (Publicité)

## **Justice** Fiscale

La iustice Fiscale est à l'ordre du jour. Mais quelle justice ? La vraie justice passe par la défense des contribuables soumis à un accroissement intolérable de la pression

C'est pour lutter contre l'injustice fiscale que s'est cons-tituée JUSTICE FISCALE, l'Association pour la défense des contribuables.

Cette association, loi de 1901, regroupe les contribuables décidés à se défendre simultanément aux plans individuel et collectif. Ecrivez-nous pour recevoir

(sans aucun engagement financier) votre invitation à la très prochaine Assemblée Générale de l'Association. Ordre du jour : structure, stratégie et politique de l'Asso-

Association pour la défense des contribuables 63, rue de Courcelles. 75008 PARIS - Tél. 227.70.64

JUSTICE FISCALE:

### J.H., DAVID La politique monétaire Coll. "Finance" DUNOD 39 F

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

RORENTÒ

Société d'investissement

spécialisée dans

les valeurs à revenu fixe

et à rendement élevé.

Rorento bénéficie

de l'expérience de

La première et la plus ancienne

société d'investissement des Pays-Bas.

Rorento à la Bourse de Paris

depuis le 1er décembre 1975,

## SPIE - BATIGNOLLES

SPIE-Batignolles, qui est installée depuis plus de vingt aus en Indonésie, vient de signor un important contrat pour la construction de l'usine d'engrais de Grock, près de Surabaya, usine qui produira 500 000 tonnes par an de superphosphate et des engrais complexes, Ce contrat, d'un montant de 260 millions de francs, sera réalisé en trente-quarte mois.

Par allieurs, SPIE-Batignolles enécute actuellement avec so filiale CITRA-Indonesia des kravaux de torrassements et de pipe-lines pour le terminal de Senipah, dans le champ pétrolitère d'Handil (Bornée-Est), pour un montant de 4 millions de dollars, et des cuvrages maritimes pour la pétrochimin dans l'îte de Batam, en face de Singapour. Ces activités, llèrs au développement de l'exploitation du pétrols et du gaz, a ajoutent à une participation active aux travaux d'infrastructure industrielle de l'Indonésie.

### **PUBLI - LETTRES**

Publi-Lettres annonce la nomination de M. Marcel Spaulding au poste
de président-directeur général, le
les décembre 1975.

A cette date, la société devient
filiale du groupe Donnelles International Marketing pour l'Europe.
Fubli-Lettres est reconnue comme
l'une des principales sociétés de routage en France, et envoie plus de
trente millions de messages par an.
La Société, qui a son usins à Complègna (Oise) et son siège commercial à Paris : 83, avenue d'Italie (13°),
devient également conseil en publicité directe, offrant sinvi à sa clientèle un service complet dans cette
branche d'activité.

(Publicité) ...

## SUI NORTHERN GAS PIPELINES LTD. Amendment to Tender Notice

With reference to the Tender Notice which appeared in this paper during November, 1975, please note the following REVISED details:

Tender No. Closing Date & Time Opening Date & Time SN-3453/75 5-1-76:1100 hours 5-1-76:1105 hours SN-3454/75 6-1-76:1100 hours 6-1-76:1105 hours

Lomé, le 14 novembre 1975

HE DE PARIS

e in a service è

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10

- 75% <del>v=</del> 5

Mary and

The state of the s

A Mary of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1, 4

11

ALM AND A SEC.

 $\frac{1}{4}\frac{2\pi}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2$ 

TOGO - COTE-D'IVOIRE - GHANA CIMENTS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

## CIMAO

Projet régional de production de clinker

## APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL **AVIS DE PRÉSÉLECTION**

1) La société des CIMENTS DE l'AFRIQUE de l'OUEST (CIMAO), société internationale basée à LOME su TOGO, avec participations en capital des gouvernements du TOGO, de la COTE-D'IVOIRE et du GHANA, projette de construire une usins de clinker d'une capacité de production de 1.200.000 tonnes par an. CIMAO a passé un contrat d'assistance technique avec ORIGNY-DESVROIRE (FRANCE) et un contrat d'assistance technique avec ORIGNY-DESVROIRE (FRANCE) et un contrat d'anginesring comprenant l'assistance pour la passation des marchés avec ASSOCIATED PORTLAND MANUFACTURERS Ltd. (ROYAUME-UNI).

CIMAO a sollicité des prêts en monnaies diverses auprès d'un groupe d'institutions financières internationales et blistérales, com-prenant la BANQUE INTERNATIONALE pour RECONSTRUCTION et le DEVELOPPEMENT (BIRD).

Ces appels d'offres et passation des marchés pour les équipements au financement desquels la BIRD participera seront effectués conformément aux règles de la BIRD. De même, les appels d'offres et passation des marchés pour les équipements (inancés par les autres institutions financières sans participation de la BIRD sont susceptibles d'êtra effectués conformément aux règles de ces institutions.

3) Le projet utilisant le procédé par voie sèche comprendre : deux lignes de production chacune d'une capacité de 2.000 tonnes de clinker par jour, des installations auxiliaires, des installations de stockage, des installations de chargement au site de l'unine (à environ 80 km au nord-est de LOBME), ainsi que des installations de stockage de déchargement au Terminal Chemin de fer / port de LOBME pour permettre l'expédition, par voie maritime, de la majeure partie de la production. Il est envisagé, d'une manière préliminaire, de diviser l'ensemble en lots comme suit :

- a) équipement de carrière ;
- b) concasseur mobile ou semi-mobile; c) transport, stockage et manuteurion des matières premières ;
- d) instaliations de séchage, broyage et d'homogénéisation, fours avec préchauffeurs et refroidisseurs;
- e) installations de transport, stockage et chargement (déchar-gement) du clinker, au site de l'usine et au terminai portuaire ;
- n équipements électriques ; g) équipements de laboratoire ;
- h-i) équipements d'ateliers (mécanique / électrique).

Les cahiers des charges seront progressivement communiqués aux fournisseurs présélectionnés en commençant, en février 1976, par les lots les plus urgents.

4) Les fournisseurs intéressés sont priés de premire contact avec CIMÃO (adresse ci-dessous), avant le 15 janvier 1976, en indiquant clairement le ou les lots ou majoure partie de l'équipement inclus dans ces lots auxquels ils sont intéressés et en demandant les conditions de qualifications et listes des équipements ». Conte de toute leur currespondance avec CIMÃO devra, en outra, être adressée et double à A.P.C.M. Ltd. et à ORIGNY-DESVROISE (adresses ci-dessous).

CIMAO B.P. nº 1.365, LOME Télephone: LOME 5234 Téléphone: LOME 6063. (TOGO)

A. P. C. M.

Blus Cirole House - New Road GRAVESEND, RENT (BRGLAND)

Télox : 965 173

Teléphone : 64366 - Gravesend.

ORIGNY - DESVEOISE, 91, boulevard Malesherbes, 75003 PARIS (FRANCE). Télex : 290231 F ORIGNIC - Téléphone : 387-53-29.

|                        | LES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCHÉS FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>NANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALSURS Cours                                                                                                                                               | Dereier VALEURS                                                                                                    | Cours Dernier                                                                                                                              | VALEURS Coers Dernier priced coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS Cours Dernier précéd. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | PARIS 2 DÉCEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LONDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NEW-YORK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ouenza                                                                                                                                                      | 22 66 Dep-Lamoths<br>2/9 96 E.L.M. Leaking<br>4/2 Ermach-Seman                                                     | 302 Ro<br>336 335 Se<br>750 258 Sv                                                                                                         | usselet S.A 558 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Yentes bénéficiaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soutenu  Le marché poursuit son avance mercredi matin, à l'ouverture, mats à un rythme plus leht que la veille. Les industrielles sont soutenues. Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vit recul  Wall Street a euregistré mardi son plus vit recul depuis plus d'un mois. Le mouvement de balase a été                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Santa-Fe 60 30<br>Sotts 7[                                                                                                                                  | (40 Facom          | 541 521 Th<br>5 52 10 52 Of<br>6 129 90 122<br>480 480 Ag                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Shraker 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Vif recul du napoléon  De nouvelles ventes bénéficia res ont été enregistrées mardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | irréguliers. Stabilité des fonds d'Etat.<br>OR (ouverture) (dellers) : 135 10 centre 133 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ininterrompu et, en clôture, l'indice<br>des industrialles s'établissait à 843,20,<br>soit à 13,14 points au-dessous de son<br>niveau précédent.<br>L'activité s'est eucore accelérée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chause                                                                                                                                                      | 48 20 Jeager                                                                                                       | 119 90 Rg<br>170 - 195 Sa<br>125 - 123 90 Th                                                                                               | udière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Est Aulatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | la Bourse de Paris. Le march<br>qui les avoit bien adigérées à<br>reille, n'est pas parvenu cet<br>tois à les absorber tout à toit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ### Com 3 1 % 23 1 2 23 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,93 millions de titres ont changé de mains contre 18,05 millions la veille.  Le brusque alourdissement était généralement attribué à la déception causée par la subite leuteur tou causée par la subite leuteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allment Essent. 38 50                                                                                                                                       | Paugeot (ac. ont) Ressorts-Hord  Reff                                                                              | - 189   110 - 120<br>190   190 - 120<br>55 50 56 90 Na<br>40 39 51<br>1 78 20 78 18 75                                                     | Series - 28 - 22 50 12 50 14. Havigation - 34 - 32 - 188 - 188 - 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2                                                                                                                                                                        | Széd, Alleszéttes. [ ] 14 30<br>HORS COTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | un repli des cours s'est opéré.<br>Une bonne soizantaine de vi<br>leurs ont ainsi baissé, dont vint<br>d'environ 2 %. Tous, ou present<br>tous les compartiments qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 Victors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tion causée par la subite lenteur<br>de la reprise économique, mais aussi<br>à la crainte d'un nouveau durdisse-<br>ment de la politique monétaire de<br>la Réserve fédérale, maintenant que<br>toute menace d'une crise financière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berthler-Saveco, 650                                                                                                                                        | 238 Sartam                                                                                                         | 25 60 26<br>103 108 50 cu<br>221 50 221 SJ<br>- 155 160 30 St                                                                              | S.T.A.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u> </u>               | seinent revemment mis en vi<br>dette ont été touchés: la con-<br>truction électrique, le bâtimen<br>et l'alimentation. Le secteur bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Be Beers 292   2 294   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   2 295   | à New-York est écartée En dehors des mines d'or, plutôt soutennes, tous les compartments ont subi des pertes, les compagnies aérienes, les produits chimiques et les aérospatiales étant les pius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ducks France 208 Economists Centr. 428 Francyte Fr. Paul-Renard                                                                                             | 213 · Trailer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | 445 448 72 40 (1) B1 259 E8 288 81                                                                                                         | Baigusi-Farj 84 . 54 05<br>  S.A 340 334<br>  Bazy-Onest   168 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intertectalique 195 208 195 208 195 208 195 208 195 208 195 208 195 208 195 208 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | magasms, en revanche, ont é<br>assez irréguliers et les métaltu-<br>giques n'ont pas trop mal résist<br>Ce reuli n'a pas proiment en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOUVELLES DES SOCIETES ROBENTO. — Les actions de cotte société d'investissement nécriandaise du groupe Robert ont été intre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sprouves. Sur 1837 valeurs traitées, 1207 se sont repliées, 280 ont monté et 390 n'ont pas varié. Indices Dow Jones : transports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generaln                                                                                                                                                    | 15 90 France-Dunkardo                                                                                              | 156 40 158 50 00<br>244 40 245 80 00<br>128 10 130 Es                                                                                      | gravetes lada   121 -   129 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uffinez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | pris les professionnels. Pour eu<br>il s'inscrit comme la conséquent<br>logique de la forte hausse de<br>senaine passée, le rulentissemen<br>de l'activité et la tenue très mé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | z, duites le 1º décembre sur le marché le hors cote au cours de 185,30 F.  LOCABAIL - IMMOBILIER — Les actions de cette société du groupe le Compagnia barrelle de la course de la compagnia barrelle de la compagnia del la compagnia de la compagnia de la compagnia del la compagnia de la compagnia de la compagnia  | 187.85 (— 1,84); services publics,<br>82,63 (— 0,26).  COURS COURS VALEURS   1.12 2/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ptper-Heldsleck 425 Patin                                                                                                                                   | 437 Cercis de Monac<br>372 Eaux Vichy<br>134 50 Grand Histal<br>Soffital<br>Vichy (Ferniller)                      | 37 70 38 ·· Ra<br>345 335 · Lo<br>1950 · 1970 · Ra<br>40 · Ne                                                                              | vas. 151 (45 339 335 56 56 56 197 201 66 123 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 categoria 10483 84 10278 08 Ends dan Syll trait Syll trait not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | aiocre de Wall Street contribues<br>à en accentuer un peu l'ampleu<br>De l'avis général, la consolidatio<br>se poursuit donc. Les prochain<br>séances seront néanmoins inté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ati duites la 2 décembre sur le marché officiel de la Bourse de Paris au 7. cours de 155 F. Les ordres libelés à un cours limite, égal ou supérieur 25 à 165 F, ont été servis à conour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arcon 35 5 /8 35 3 /2<br>A.T.T. 55 46 3 /4<br>Seeling 24 1.2 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taittinger                                                                                                                                                  | Vittel  775 - Aussedat-Rey Darklay S.A.  770 - Didot-Bottle  552                                                   | 218 50 212 38 Se<br>CL<br>55 70 W<br>48 10 40 10<br>122 18 124 Br                                                                          | 192 200   192 200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200 | Actança 189 95 184 97<br>Actions Shies 154 16 147 17<br>Aprilicandi 186 82 149 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | ressantes à suivre dans la me<br>sure où elles diront si la pousse<br>récente n'était qu'un feu d<br>paille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mandés.  HOECHST A.G. — Le bénéfice avant impôts du groupe à l'échelon mondial pour les neur premiers mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caste Managarian 8805   27 7 8   27 2 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cusesier 326<br>Dist. Indechine 326<br>Dist. Rémnies 489<br>Perund 489                                                                                      | 818 Navarre                                                                                                        | 125 Ett                                                                                                                                    | Neaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aprimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                      | Nouveau recul de l'or, le lingue perdant encore 70 F à 20 000 l'a baisse du napoléon s'est accidérés: — 8.10 F à 209 20 F (april 208.50 F). Le gonflement de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE pour un chiffre d'affaires de<br>F. DM 14860 millions (— 1,7 %). Béné-<br>je fice avant impôts de la société<br>de mère : DM 330 (— 60.1 %). Les diri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General Floods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szint-Captad)                                                                                                                                               | (218<br>d 45 58<br>A. Thiery-Sigram<br>Boo-Marcho                                                                  | . 83 50 85 10 Mg<br>Ph<br>: 84 84 Ar<br>: 35 10 34 58 86                                                                                   | prunt Yosing G 158<br>ft. Nedertanden<br>enik Assuranc 20 58<br>gemeine Ban 546 552<br>s Pop. Español 250 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C.L.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | colume des transactions (20,6 mil<br>lions de francs contre 7,4 millions<br>est da surtout à la forte augmen<br>tation des échanges en métal fi<br>(800 kilos contre 250 kilos).<br>Aux valeurs étrangères, légèt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMETAL. — Le groupe a déià                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recinect 28 5 8 28 3/4 Mobil Off 27 3 4 27 1 4 5 Chambergar 74 72 3 8 7 1 24 27 1 2 3 2 7 2 3 2 4 2 7 1 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 7 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2                  | Secr. Benchoe   140                                                                                                                                         | Mars Madagase Macrol et Prom Optory 140 - Palais Houveauté Prisunie Uniprix                                        | 199 . 105 50 B<br>194 50 198 . 84<br>315 . 318 . C4                                                                                        | erring C.I 6 16 6 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epargue-Croiss 500 66 477 96<br>Spargue-Mobil 154 14 155 22 11<br>Epargue-Mobil 154 14 155 20<br>Epargue-Oolig 128 32 130 20<br>Epargue-Bevenn 255 21 248 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the factor of the same | (800 kilos contre 250 kilos).<br>Aux valeurs étrangères, légèr<br>reprise des mines d'or. Ailleur<br>recul quasi général des cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | septembre dernier et prorogée jus-<br>qu'au 10 décembre après une longue<br>bataille de procédure.<br>U.I.CSOFAL. — En raison de<br>l'amélioration de leurs bénéfices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.S. Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bertlet                                                                                                                                                     | 240                                                                                                                | 61 05 61 96<br>130 . 131 50 86<br>328 328 80 Cs                                                                                            | n Belgigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Energie Valear. 172 49 167 67 Foccier towestiss. 170 203 77 270 97 170 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | INDICES QUOTIDIENS<br>(INSEE Base 108: 31 déc. 1974.)<br>1 déc. 2 déc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOFAL, envisagent de majorer leur<br>dividende pour 1975. L'U.I.C. va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS DU DOLLAR A TORYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beris Der. Ucean. 75<br>Beris 285<br>Camp. Bernard. 115<br>C.E.C 129 38                                                                                     | 78 fulmes                                                                                                          | . 739 . Ly<br>3 87 48 84 20 Ga<br>131 . (31 . P)<br>142 18 142 10 1.1                                                                      | 0015 (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | France-Sarantis. 211 B3 286 80 France invest. 123 43, 118 31 Laffitts-Tokyo. 137 68 131 44 Moss. France-Obl. 264 17 252 29 France Pisconsent 144 69 137 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Valeurs françaises 135,1 134 Valeurs étrangères 128,3 127,6 C= DES AGENTS DE CHANGE (Base 108: 29 déc. 1961.) Indice général 77,6 77,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SKICHIME. — Le bénéfice de<br>l'exercice clos le 30 juin s'élère à<br>60,6 millions de francs contre 47,4<br>millions de francs, Dividende global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taux du marché monétaire  Effets privés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerabati                                                                                                                                                    | 145 Ordanic                                                                                                        | 150 150 \$.1<br>d199 170 50 Pa<br>481 479 Fe<br>388 342 Mrs<br>570 996<br>135 28 135 28                                                    | Ather Helding. 238 80 239<br>sines d'Aujour 43<br>erks Speacer. 9 28 9 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Restina Repdem.   483 57   175 25<br>Cast. Sál. Franco   148 95   142 21<br>I.M.S.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RIS - 2 DÉCEMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Française d'entr. 0 6 10<br>G. Trav. de PEst (22 78<br>Rarficq 250<br>(fene Industries: d 36 79<br>Lambert Frères: 64 50<br>Larry (Ets G.) (22              | 2 5 90 SEB S.A<br>125 S.I.H.T.R.A                                                                                  | . 635 . 631 . A.<br>. 503 . 489 . Be<br>. 53 . 53 . El<br>. 48 . 40 . He                                                                   | LG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intersélection 136 35 129 21<br>Livret portet 193 50 184 73<br>Uhlip, ties catég, 1130 21 1094 62<br>Paribas Gestion. 122 89 117 31<br>Pierre investiss 167 22 159 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • —                    | ا مداعد باسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rs Dernier VAI STIDE Cours Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Percher 220                                                                                                                                                 | 220 20 Formeria orácia                                                                                             | 168 .   184 60 Ot<br>29 10 30 .   Sp<br>78 10 81 . Xa<br>42 10 42 20                                                                       | tsusbite, C 8 25 8 25 8 25 8 25 160 160 160 164 184 184 228 30 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rethschild-Erp. 265 13 234 96 53 161 27 405 53 561 27 405 53 561 12 405 53 561 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 12 70 70 12 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 TO STORE - \$400    | 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (La) 380 388 Lyse-Alemand 105<br>ratrice S.A. 237 60 334 25 Sec. Mars. Credit 276<br>gace 1098 1097 550 Mars. Bard. 228<br>arice A.I.E. 254 255 SLIMINGO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saveisienne                                                                                                                                                 | 161 40 Tissmétal                                                                                                   | 70 20 70 20 An<br>53 d 54 Co<br>Fit                                                                                                        | ckerii-Ougree 102 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Silvarento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444 O.C. 21.02         | 4 1/4 % 1963 109 28 2 222 Alsacie<br>4 1/4 % 1963 109 28 2 222 Alsacie<br>107 207 207 207 207 207 207 207 207 207 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. Banqua 362 369 507(COM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 70 invest et dest . [55   180 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trisdel (60 Veyer 5.4                                                                                                                                       | 70 Amrep G<br>20 58 Antargaz                                                                                       |                                                                                                                                            | 995. C. 1000 163 . 164 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soleji-Invertiss   149   1   142 35<br>9 AP Investiss   122 54   116 92<br>Builfuncier   280 09 276 92<br>Uniseo   155 52 148 47<br>Uniste   115 76   116 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAO                    | [[ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585 - Fons, Chilt. 4 Em 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [0   130 20 Applic Hydraul.   1035   1008 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | 178 Chile-Bonnières-C<br>Guns. F. Pétr<br>Ohile. Cour<br>Shell Française                                           | . 231 . 235 . Ra<br>285 . 285 . Ig<br>69 18 M                                                                                              | ا و ا و ا مسمولات والمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Worms lavestiss 222 93 112 82 3 12 Cresinter 124 80 128 69 Croissance-man 125 55 129 40 Entry-Croissance 21 55 129 50 Entry-Croissance 21 55 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 |
| in a Kapanii           | VALEURS Cours Dernier Coffee CA.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 902 . (Ny) Centrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | 187 . Cartona-Lor<br>110 . Defetande S.A<br>55 . Finaleus<br>FIPP                                                  | - 95 50 55 50 Ya<br>- 380 . 380 . W<br>- 40 . 40 50 Ak<br>- 38 (9. 38 58 Ca                                                                | 251 Rand 7 70 7 80 251 Rand 96 60 96 155 70 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enro-Croissance.   131 55   125 58 Financièra privée   318 . 321 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| / 項節長                  | Ch. France 3 % . 135 135 Finexti<br>Abelile-1.6.A.R.O. 433 435 . Fr. Cr.<br>Abelile (Vie) 7215 . 158 . France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   198 60   1   | 250 . Electro-Finkne 310 322<br>10   18 Fin. Bretagne 45 80 47 70<br>56   109 Fin. Haussmann 49 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Applic. Mécan                                                                                                                                               | 130 Gévelot<br>152 Grande-Parnisse<br>45 20 Labaz<br>41 70 Lorillanx-Lefranc                                       | 305 . 308 . Mi<br>95 50 95 . No<br>125 . 125 18 Vi<br>385 . 380                                                                            | morela Separate   11 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Optims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESERVED              | Concords "285 296 immos.<br>Epargae France . 228 289 immos.<br>Franci. T. I.A.R.D. 115 113 interts.<br>Francisco (Vin) 254 253 Locaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Like State of the  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. S. L                                                                                                                                                     | 255 50 Rovacel<br>180 80 Parcor<br>276 Quartz et Silica                                                            | 89 90 99 60 Am<br>419 80 420 . Br<br>64 . 61 50 Gm<br>298 . 200 . Pe                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sogianter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Compte tenn de la briévaté de détai q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | al sous est superti pour publier la cota<br>c, des errours pouvent parfois figurer<br>le landomain dans la gremière édition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCHÉ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A TERI                                                                                                                                                      | ME ta C                                                                                                            | ion des valeurs avant                                                                                                                      | décidé, à titro expéramental, d<br>(ait l'objet de transactions en<br>plus garantir l'exactitude des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e projecter, après la cièture, la<br>tre 14 la 15 et 14 la 30. Pour cette<br>derajers cours de l'après-cuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Campen-<br>sation VALEURS Précéd. Premier Der<br>ciòbure cours co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | riles Compt. Compen-<br>premier sation VALEURS Cloture cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codes Codes SECON COOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del>                                                                                                                                                 | sation VALEURS c                                                                                                   | <del>╶╶╎</del>                                                                                                                             | sation VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>{</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | 1230. C.H.E 3 % 1249 1250 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230 E. J. Leiseure 230 234<br>61 Esso S.A.F 52 50 52 91<br>260 Empirares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234 238 50<br>53 52 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185 184 99 185<br>9 92 40 92 49 92 20                                                                                                                       | 825   Tél. Elect 87<br>125   — (okl.) 12<br>768   Tél. Ertess 77<br>66   Tarres Roug. (c)<br>240   Thanssop.Rr. 22 | 28   129 30   129 32                                                                                                                       | 476 - 216   Gen. Electric<br>  861 - 245   Gen. Mebers,<br>  129 30   19   Gostificius - 770   25   4   Harm, Ce.<br>  88 50   245   Horechst Akt,<br>  240 - 22   Lup. Chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261 30 252 250 66 256<br>18 13 50 13 50 13 30<br>12 22 20 23 05 22 40<br>256 50 256 50 254 58 255 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 76 Aisthom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311<br>74 50<br>2 41 70<br>3 270 10 385 Ferrado 388 00 388 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 Pechabroon. 71<br>95 P.U.S. 102 9<br>381 380 50 Penarruya 54 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 112 112 109 90<br>. 124 125 123 20<br>7 50 67 50 67 50<br>102 90 102 10 100 90<br>102 90 102 10 100 90<br>242 40 241 242 40                               | 365 D.C.B. 37<br>276 On. Fr. Bques 2<br>55 O.I.A.                                                                  | 74 - 157 - 167 -<br>74 - 376 378 3<br>90 220 288<br>58 58 50 58 50                                                                         | 59 . 280 Man Mi Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 20 95 78 99 20 98 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 356 - Agrication - 58 65 50 63 65 50 63 65 50 65 50 65 63 65 50 65 63 64 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                | 382   184   Fia. Paris PB   85   133 8  556   64 39   74   Fia. Un. Eur.   78 50   75   11   12   12   12   12   12   12   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 74 470 Perues-Ric. 515 74 73 28 92 Perries 8.P 47 8 Petrues 8.P 47 8 23 5 Petrues 8.P 47 8 23 | 242 49 241 242 40 505 515 516 509 50 188 3 3 3 50 28 3 3 50 28 3 3 50 28 3 3 50 3 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50                                             | 62 Usiner   125   (chi.)                                                                                           | 76 50 76 50 76 20<br>26 60 128 10 126 16<br>75 80 178 178 80<br>69 561 558 .                                                               | 75 50 5580   Restie<br>  126 18 226   Rorst Hydro<br>  177 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 219 80 215 88 215 50 218 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | 171 Bail-Invest 171 172   172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179     170   Generale UCC  173 50  171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 30 80 90 79 Petra Aby. 73 \$35   Palei at Ch. 151 173 174   Palei at Ch. 151 173 175   Palei at Ch. 151 173 175   Palei at Ch. 151 175   Palei at Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 98 72 90 72<br>8 82 82 82<br>362 358 368<br>160 150 10 158                                                                                               | 21 Ang. Ani. C., 2<br>165 Amguit 14<br>157 Actor Affines 15                                                        | 20 20 21<br>48 150                                                                                                                         | 225 16 235 Rusines<br>20 40 33 Rusines<br>151 43 Rand. Selec.<br>235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249  247  247  247 <br>  50 96 80 9! 99 92 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Deser R.W   112 90 117 58 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840 184 Hachatte [74 56 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535 535 74 Pompey 78 . 176 56 166 56 87 P.M. Lebinat. 92 5 1 164 56 131 45 80 Prinatal 82 3 81 81 187 Presses Cité 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 58 80 58 80 58 .<br>0 58 80 58 80 58 .                                                                                                                    | 75 Buffelsfeet, (<br>16 Charter                                                                                    | 20 50 220 220 90<br>21 50 220 220 90<br>15 10 69 25 71 20<br>14 85 15 15 20<br>17 50 124 60 123 26                                         | 25] ( [8] .  Rustat Butch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | 1780 Casrefost 1986 1935 [925<br>1230 Casleo 1889 1973   1381<br>259 (D. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 890 just Mérieta 879 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 185 184 98 183 50<br>- 283 283 - 202<br>- 124 50 134 - 132 50<br>- 193 - 193 - 191<br>- 87 90 85 90 86 69<br>- 418 - 417 58 426 90<br>- 503 - 503 - 560 0 | 17 De Beers (S.)<br>678 Deets, Bank, 69                                                                            | 77 . 429 . 409 .<br>16 10 18 10 18 65<br>24 573 576<br>26 30 6140 30 141 20<br>20 . 581 . 581                                              | 488 Siemess A.S.<br>16 37 Sory<br>571 14 Tanganyika<br>140 30 132 Uniferer<br>582 22 Uniferer<br>475 58 128 U. Min. 1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 95   15   18   18   18   18   16   15   15   15   15   10   44   10   10   44   10   10   44   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | 172 Char Révo. 180 175 176 186 ChatCassus 64 63 63 181 Chiers 186 198 198 198 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60   21    120   173 80   256   Lab. 8effon   255   254   Laterge   120   173 80   181   Laterge   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   1   | 187 80 184<br>0 272 50 270<br>3 382 386 530 Radiotech 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 653 652 . 645 .                                                                                                                                           | 31 East Rand. 2<br>196 Ericsson 1<br>395 Exces Corp. 3<br>189 Ford Meter 1<br>122 Free State 1                     | 183 30 148 30 141 21<br>180 581 581<br>182 50 481 481<br>183 50 28 10 30 05<br>143 50 382 382<br>182 58 187 50 187 50<br>183 108 50 113 60 | 29 85 205 West Grief.<br>185 85 West Beep.<br>382 - 148 West Hard.<br>191 - 2 Zambia Cop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 80 182 50 192 199<br>81 80 60 82 20 81 50<br>135 80 139 140 140 50<br>2 05 2 05 2 05 2 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Str. France   94 94 30   32   125   125   125   125   125   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127   127        | 88 120 50 215   Lacabell 217 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 25 30 56 90 25<br>50 130 10 131 130<br>553 556 655<br>112 50 112 10 112 50<br>60 247 248 20 245<br>459 450 443                                           | o, s offert; c. s coupe<br>o, s offert; c. s coupe<br>explicit esq                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S SEULEMENT<br>Kisqu'us « practier cours » 2'est<br>18 « dernier cours ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 Mach. 5un . 35 95 55 54<br>1548 Mais Phénix (\$59 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 Sacilor 69 .<br>950 Sagem 874 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 64 50 85 - 64 50<br>- 662 - 652 - 654<br>- 139 80 139 80 139 86<br>- 710 73 - 710<br>- 134 - 134 - 135                                                    | COTE DES                                                                                                           | CHANGES COURS POL 2 12                                                                                                                     | COURS  RES BILLETS  ACRAIGE  de gre à gra  Brita Daugnés  BORNAIES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HÉ LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | 280 C.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 158 10 38 M.E.C.L 122 90 123<br>7 184 188 Met. Herrit 122 90 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197 194 M 181 Seffener. 182 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 220   217 20 215 60  <br>8 78 42 .                                                                                                                        | Etata-Unis (\$ 1)                                                                                                  | 4 468 4 468<br>4 410 4 402<br>189 990 178 075                                                                                              | 4 44<br>4 29 Or fin (kilo en<br>189 40 Or fin (kil er<br>18 94 Pièce trauçai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20640 19875<br>Lingon 28979 20060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 345 Crest, Fosc. 346 345 346<br>135 C.F. Imm. 138 138 138<br>127 Crest Indust. 135 135 36 131<br>215 Crest Nat. 330 99 331 32<br>315 C. Bord U.P. 32 50 38 38 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 116 50 575 Moet-1981 334 921 320 92 920 920 920 920 920 920 920 920 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595 588 328 Stgn E EL 381<br>921 929 380 S.L.I.C 293<br>310 80 310 188 Stmca 118<br>504 496 18 78 S.I.M.W.D.Z. 78 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 56 381 50 394 80<br>ttg 68 110 56 102 58<br>B 76 50 76 50 76 30                                                                                         | Damemark (100 lord.).<br>Espagne (100 pes.)<br>Grande-Bretagne (8 1)<br>(taile (1 000 lines)<br>(torvège (100 km.) | 72 700 73 878<br>7 445 7 473<br>9 016 8 983<br>6 533 6 522<br>80 320 80 220                                                                | 72 50 Pièce trançais<br>7 29 Pièce suissa (<br>9 03 Union istine (<br>5 950 Souverain<br>79 75 Pièce de 20 di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e (19 tr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | 156   Cresses-Lora   157   158   152   152   152   153   154   155   156   157   155   156   157   155   156   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   1 | 150 150 112 Navig Mirro 155 60 107 56 107 56 107 56 107 56 108 50 108 50 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 107 56 | 245 349 23 Septimp 53 56<br>130 132 525 Septimp 4R 552<br>107 105 50 255 Septimp 4R 522<br>25 25 25 24 55<br>105 10 107 50 235 Takes-Luz 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | Pays-Bas (100                                                                                                      | 16 535   16 538                                                                                                                            | 165 25 Pièca da 10 tu<br>11 75 Pièca da 8 tu<br>100 75 Pièca de 60 p<br>166 25 Pièca de 10 fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Le Monde

## **UN JOUR** DANS LE MONDE

### 2 à 5. EUROPE

- La coopération pour la standardisation des armements la France accepte de particidante - de l'OTAN et de
- l'Eurogroupe.

   UNION SOVIÉTIQUE : le
- ultros.
  PORTUGAL : le gouvernement notionalise les stations de radio ; «Le rêve éveillé de l'économie » (II), par Danièle

### R. AFRIQUE

- 6-7. PROCHE-ORIENT - Arabes et Israéliens, deux ans après la guerre d'octobre = (III), par Michel Tatu.
- 8 à 11. DIPLOMATIE
- La visite officielle en France de M. Quid Daddah. - Le voyage de M. Ford à
- Maurras, 1940 et la « divine
- SUFOTISE ».

## 12 à 14. POLITIQUE

- Au Sénat, critiques contre la politique de l'informatique.

— A l'Assemblée, le début sur le statut de Paris

## 15-16. EQUIPEMENT ET RÉGIONS

- L'affaire des vins corses.
   Les intentions du président de la République pour accroître les responsabilités des collectivités locales.
- LIBRES OPINIONS : Soutien au mouvement démocratique des soldats », par A. Gamard.

### LE MONDE DES ARTS ET DES SPECTACLES

- PAGES 19 A 27 - EXPOSITIONS : Eloge de l'ovale; Rencontre avec Lili · Brik à propos de « Mala-kovski : vingt ans de travail ». AMERIQUES MARGINALES : Architecture arche de Noë; Le tonnerre Dylan.
- JAZZ : Le premier Festival de Reims

### 28. EDUCATION La suppression d'une classe

- dans un village du Vaucluse : les révoltés du café Chanet. 28. RELIGION
- Les travaux de l'assemblée nique des Églises.

## 31. JUSTICE

- Alars que M. Poniatowski met en cause les « permissions de sortie », Jean-Charles Willoquet doit être transféré à la prison de Fresnes.

### 38 à 40. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

- LA JOURNÉE D'ACTION C.G.T.-C.F.D.T. : les débraya-ges ont été limités dans le
- secteur privé.
   CONJONCTURE ; plusieurs enquêtes confirment la réalité de la reprise,

## Lire également

RADIO-TELEVISION (27) Annonces classées (32 à 35); Aujourd'hul (36); Carnet (32); « Journal officiel » (36); Météo-rologie (36); Mots croisés (36); Finances (41).

### Pour vos vacances d'hiver louez une voiture chez Europeat : 645.21:25.

Imprimerie Minute Devis sans engagement de votre part

Photogravure

PRIS ET LIVRE A DOMICILE

331-15-83 3, rue Lacépède - Paris (5°)

Le numéro du . Monde daté 3 décembre 1975 a été tiré à 557 350 exemplaires.

FGH ABCD

### **A Paris**

### PRISE D'OTAGES DANS UNE BANQUE

Deux hommes armés et masqué ont fait irruption, ce mercredi matin 3 décembre, à 11 h. 15, dans une succursale du Crédit lyonnais située 2 bis, avenue Bosquet, à

Peu avant midi, l'un des deux bandits a pris la fuite; l'autre a retenu une dizaine de personnes à l'intérieur de la banque. Le quartier est cerné par les forces de police. An moment de l'irruption des mai-faiteurs, un passant aurait été légè-rement blessé par le ricochet d'une

### Au conseil des ministres

### LIMITATION DES INDEMNITÉS VERSÉES AUX SALARIÉS D'ENTREPRISES EN LIQUIDATION

Le consell des ministres devait approuver, ce mercredi 3 décembre, un projet de loi présenté par M. Durafour, tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une entreprise, le paiement des créances résultant des contrats de travail. Ce texte prévoit une autonomie financière plus grande de l'Association pour la gestion du régime d'assurances de créances des salariés, gérée par les ASSEDIC (assurance-chômage complémentaire), qui obligeait celle-ci à faire des avances aux salariés, ce qui réduisait d'autant sa tréso-

Le même projet limitera à un plafond le versement des indem-nités aux salariés. Les rémunérations versées aux travailleurs d'entreprises en règlement judiciaire ou en liquidation avaient, en effet, atteint parfois, au profit de cadres supérieurs, des montants jugés suspects Le conseil des ministres devait également ratifler un projet de loi relatif aux pénalités sanctionnant diverses infractions à la réglementation des assurances. Ce texte consacre, au niveau législatif, les dispositions prévoyant des peines correctionnelles pour les infractions à la réglementation des assurances, notamment en matière de contrôle. Ces règles n'étalent fixées jusqu'ici que par des textes administratifs.

## En Moselle

### TROIS OUVRIERS SONT TUES LORS DE L'EFFONDREMENT D'UNE CHEMINÉE D'USINE

Une cheminée haute de trente mètres s'est effondrée, ce mer-credi 3 décembre, dans la matinée, à Rombas (Moselle), dans l'enceinte de la Société des aciéries et laminoirs de Lorraine (SACILOR), provoquant la mort de trois ouvriers, dont l'identité n'a pas été révélée, en en bles-sant une disaine d'autres. Il semble qu'une explosion de gaz se soit produite dans la cheminée.

● Un mineur de fond, M. Mo-hamed Carra, a été mortellement blessé mardi 2 décembre à la fosse n° 9 des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, à Ostricourt (Nord). Pour une raison encore inconnue, M. Carra avait été en-traîné dans le répartiteur de charbon.

Deux enfants brûlés vifs dans une curavane. — Yann Sauvage, âgé de trois ans, et sa cousine. Florence Mannequin, âgée de sept ans, ont péri, mer-credi 3 décembre, dans l'incendie d'une caravane sur le terrain de camping de l'île aux Corbeaux, à Saint-Maurice (Val-de-Marne), terrain occupé par une dizaine de caravanes appartenant à des familles de travailleurs itinérants. La mauvaise utilisation d'un ré-chaud à gaz serait à l'origine du sinistre.

## DECORATION

## TISSUS ( D'AMEUBLEMENT

Toiles de lin, de coton. Satins et chintz imprimés. Motifs de style, floraux, cachemires, géométriques, contemporains, etc. importations directes de

tissus américains, anglais suédois et italiens, une multitude de dessins et de coloris originaux.

les prix: de 12 Fà 87 F le mètre (tous nos tissus sont en stock)

36, CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS

### Aux Pays-Bas

## Soixante-quinze passagers d'un train restent détenus en otages par cing Molugaois du Sud

De notre envoyé spécial

Beilen -Bellen. ville de six mille habitants de la province de Drenthe, au nord la province de Drenthe, au nord des Pays-Bas, connaît, depuis le 2 décembre, l'atmosphère du Par-West américain du dix-neuvième siècle. Le train omnibus, parti le 2 décembre de Groningue en direction de Zwolle, à environ 100 kilomètres, s'est immobilisé vers 10 h. 30 près de la gare de Bellen, lorsque cing Néerlandais, originaires de l'archipel indonésien des Moluques du Sud, ontert de le conducteur. Un passager, qui n'a pu être encore sager, qui n'a pu être encore identifié, a également été tue peu après. Une heure trente plus tard,

après. Une heure trente plus tard, les cinq agresseurs ont jeté les deux corps sur la voie.

Soixante - quinze passagers sont gardés en otages par les cinq hommes, armés de mitraillettes et de pistolets. Une femme a été relâchée pour transmettre les exigences du commando. Ces exigences sont peu claires : le commando demanderait qu'un avion se tienne prêt à décoller de l'aéroport d'Amsterdam, d'où les hommes auraient l'intention de partir, avec des otages, pour une destination encore inconnue. Le ministre néerlandais de la justice. M. Van Agt. a fermement refusé M. Van Agt. a fermement refusé de laisser partir le commando avec des otages.

### Une utopie

Ce sont sans doute des motifs politiques qui ont poussé les cinq hommes à cet acte désespéré. De-puis l'indépendance de l'Indoné-sie, en 1949, les Moluquois du Sud refusent l'autorité de l'Etat fondé par Sukarno. Comme les harkis de l'armée française en Algérie, ces Moluquois s'étaient vu pro-mettre par l'autorité coloniale néerlandaise une indoépendance relative dans un Etat indonésien fédéral Mais Sukarno a vite déçu

leurs espérances.

A la centaine de milliers d'habitants des Moluques du Sud, issus en grande partie des rangs de l'armée coloniale des Indes néerlandaises, l'Etat indonésien n'a offert aucune forme d'autonomie. Les Moluquois se sont dès lors tournés vers les Pays-Bas qui n'ont pu que leur proposer d'émi-

grer. Mais les quinze mille Moluquois partis aux Pays-Bas, en 1949, n'ont jamais renoncé à l'idée de retourner vers leur archipel. En comptant leurs enfants nés aux Pays-Bas, ils sont maintenant trente mille à continuer de croire à une «république mulépendante des Molarges de Card de de

des Moluques du Sud » (1).

M. Manusama, professeur de mathématiques à Rotterdam, a pris le titre de « président en exil des Moluques du Sud aux Pays-Bas ».

Un autre groupe, dirigé par M. Tamasela, entraîne une armée sans armes pour « le jour de la

libération ». Sans doute inspirés par cette utopie, de jeunes Molu-quois out déjà eu recours au ter-

quois ont déjà eu recours au terrorisme pour exiger du gouvernement néerlandais le retour à des
Molnques indépendantes (2).
En avril 1975, une tentative
d'enlèvement de la reine Juliana
avait été déjouée. Une vingtaine
de Molnquois avaient été arrêtés.
Après que deux Syriens eurent
essayé de détourner, en septembre: l'express de Varsovie, l'idée de
détourner un train était dans l'air
dans certains milieux molnquois. dans certains milieux moluquois Quelques desperados étalent réso-lus à « faire n'importe quoi, même des morts » pour faire avancer leur cause.

Ce mercredi matin 3 decembre Ce mercredi matin 3 decembre aucun contact direct n'avait encore été établi avec le commando. Un émissaire moluquois avait entanté des négociations par mégaphone. Mais le commando a tiré sur lui. Les soixante-quinze charge du train appendir per les contractes de la commando a charge du train appendir per les contractes de la contracte de la contrac otages du train encerclé par la police. l'armée et des blindés, n'ont reçu aucun ravitaillement depuis vingt-quatre heures. Leur nombre rend une attaque du train par des forces importantes presque impossible.

presque impossible.

Après les vaines tentatives du médiateur, mercredi matin, le commando a cependant relaché deux otages à 11 h. 30. Un de ces otages a transmis à la police de nouvelles exigences: le commando demande d'abord un mégaphone, des médicaments et de la nourriture ainsi que des boissons. Il exige aussi un nouveau mécanicien pour le train.

Les trois premières exigences seront satisfaites. Quant au nouveau mécanicien, un porte-parole officiel a précisé que seul un volontaire pourrait remplir cette tâche. D'ailleurs le gouvernement pourrait difficilement faire venir un cheminet cape carrier des un cheminot sans savoir dans quelles conditions de sécurité il pourrait travailler.

Dans une telle atmosphère, les rumeurs se multiplient dans la petite ville. Le travail normal de la municipalité est complètement arrêté. L'hôtel de ville est devenu un centre de presse. En face, une petite banque agricole sert de centre d'accueil pour les familles des otages. Ce mercredi matin, tout le monde attendait dans une agitation qui masquait l'incerti-tude des autorités comme des speciateurs devant cet événement hier encore inimaginable dans cette province paisible.

## MARTIN VAN TRAA

(1) Le 25 mai 1850, les Moluquois du Sud, en majorité chrétiens, pro-clamaiant à Amboine, la capitale, une république indépendante. Mais en novembre, le gouvernement indo-nésien brisait l'insurrection. (2) En sout 1970, l'ambassade indo-nésienne de La Haye avait été atta-quée par des Moluquois du Sud. Un policier néerlandais avait été tué.

Le Laos entre ensuite, comme l'ensemble de l'Asie, dans l'ère

## La monarchie est abolie au Laos professione de la lace de lace de la lace de lace

Radio-Vientiane a annoncé mercredi 3 décembre l'abdication du roi Saveng Vatthans et l'abolition de la monarchie au Laos. Cette mesure était réclamée depuis quelques jours par des maniferiants favorables au Pathet-Lao. Les dirigeants de gauche ont. d'autre pari. confirmé la dissolution du gouvernement d'union nationale présidé par le prince Souvanna Phoums et du Conseil politique national e le Monde » du 3 décembre). Le Laos devient une Republique populaire et démocratique et sera dirigé par un président.

## 1353-1975

Le rol Savang Vatthana est né en 1907 et a fait une partie de ses études à Paris. Il est devenu roi le 1º novembre 1959, à la mort de son père Sisavang Vong.

Si l'on se réfère à ses titres, il était l' « incarnation de la paissance de l'illumination religieuse, de la prospérité et de la ciarté ».

Le Laos étant, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une romandate de la course les Français sur l'ensemble du Laos, le prince Bournesse le la course de la prince Bournesse la commence à intervenir en 1885. En 1883, le la rive gauche du Mékong.

Les deux royaumes continuent d'un modus vivendi, le 17 août 1946, entre les Français et le roi de Louang-Prabang : ce dernier règne désormais sur l'ensemble du Laos, le prince Bournesse le la continuent de la seconde guerre mondiale, une la seconde guerre mondiale, une monarchie constitutionnelle, Sa-vang Vatthana n'a jamais gou-verné. Il a soigneusement veille verné. Il a soigneusement veille à se cantonner dans son rôle de souverain sans pouvoir politique, mais, aux pires moments de la « crise laotienne », il est demeuré en contact avec toutes les porties : les féodaux du Sud. le « centre » de Souvanna Phouma, et la gauche. Depuis sa capitale de guerre de Sam-Neua, le prince Souvhandouvong ne lui écrivalt-il

Souphanouvong ne lui écrivait-il pas régulièrement? Savang Vat-thana a fait plusieurs voyages officiels à étranger : au Cam-bodge, en URSS, en France (juillet 1966). L'histoire du Laos s'est large-ment confondue — jusqu'à ce mois de décembre 1975 — avec

celle de ses monarques. Le fonda-tion de l'Etat lactien remonte à 1353, c'est-à-dire au sacre du prince lao Fa Ngum, qui, profi-tant de la déconfiture de l'Etat samois de Sukhotai, émancipe son peuple et l'initie au bouddhisme khmer, auquel le jeune prince s'était converti à la cour d'Angkor. Suit, pour le royaume, une longue période marquée par des phases brillantes. mais aussi par des phases d'anarchie et de lutte contre les voisins entreprenants. les Birmans notamment.

Cette période se clôt à la fin du dix-septième siècle, à la mort du roi Sullya Vongsa : une sévère lutte pour la succession s'engage alors, disent les chroniques sans pour autant réconcilier les historiens. Il est cependant certain que le Lan-Xang (nom du royaume) se divise en 1711 : trois royaumes apparaissent, ceux de Vientiane, de Louang-Prabang et de Cham-passak (au sud). Mais une civilisation commune continue d'unir profondément le peuple laotien. A la suite d'une guerre avec le Siam le royaume de Vientiane disparaît en 1829.

coloniale : la France commence à intervenir en 1885. En 1883, le : Siam reconnaît son auforité sur la rive gauche du Mékong.

Les deux royaumes continuent de coexister iusqu'à la signature d'un modus vivendi, le 17 août 1946, entre les Français et le roi de Loung-Frabang : ce dernier règne désormais sur l'ensemble du Laos, le prince Boum Oum renonçant à ses droits sur la couronne de Champassak. Le Muong Lao — le pays lou — est de nouveau réunifié. Commencent alors la guerre et les interventions étrangères. De ce long conflit les révolutionnaires sortiront vainqueurs et ils aboliront la monarchie.

Dans son programme en dix points d'avril 1964, le Pathet-Lao s'engageait à « respecter et préserver le trône ». A cette époque — les Américains intervenant dans la guerre — il s'agissait pour les révolutionnaires d'avoir le pius grand nombre d'atouts dans leur jeu. — J. D.

Hick soviet

## DES. PROSTITUÉES MARSEILLAISES SE METTENT « EN GRÈVE »

De nombreuses prostituées de la région marseillaise ont com-mencé, mardi 2 décembre, une e grève » destinée à protester contre ce qu'elles estiment être counte de que en estament etre 
e une répression accrue » de la 
part de la brigade des mœurs. 
Elles réclament notamment « un 
assouplissement de la loi sur le

assorphissement de la loi sur le prorenétisme hôtelier » et ont demandé une a u d le h ce à M. Gaston Defferre.

Un tract distribué mardi et signé par Carole et Sandra, déléguées des « marseillaises » annonce pour le 11 décembre des « assises régionales de la prostitution du Sud-Est ».

DIMANCHE ? DECEMBRE, 17 h. 30 QU'EST-CE QUE LA THÉOSOPHIE?

## Loge Unis des Théosophes (entrés libre) 11 bis, rue Keppler, 75116 PARIS

## HAMELLES Spécialiste des Enceintes Asservies adaptables sur toutes Chaînes HI-FI

DÉMONSTRATION EN AUDITORIUM PAR M. SERPER DE TOUTE SERVO SOUND-K.M. DE 13 H A 19 H, SAMEDI INCLUS, ET SUR RENDEZ-VOUS 265.36.39

De la collection homme.

Bracelet-montre homme, or sur cuir 3.300 francs









. . . . .

7. 1-

\$ 1 th . 1

0.24

P. Phys. 

1.



Bracelet-montre homme, or sur cuir 5.250 francs

26.Place Vendôme, 75001 Paris, Tél: 261.58.16, Biarritz, Genève, Londres, Tokyo.